TELEMATIQUE Admissions and grande ● Limfo 24 24 FLASH 36-15 Tale: LEMONO · Times was price do Money. · Los compre de 540 BIC 36-15 : Apr.: LM

Unis et en l'intere conte de

Dans le meine temps, une que

portions sur place, and red

because mouse he broquers

sorietique Il ne . . pu pour les

que de décompter et d'identifie

types de missile, et les sis.

Au Bresil

La découverte pétrolièr

prometteuse.

est abandonne

La minage de Messe eta

TAMBOUR 1 1 20 5

en personne de la company

Charles and a seal in most die Nobel in 1925

Texaco attace e e e e

**Lisente** de promie din azzi

最易 molfation is a control in

##pagestrum in the figure

**चूं स्थापन है** और प्रदेश के प्रत्ये के स्थापन के प्रत्ये के प्रत्ये के प्रत्ये के प्रत्ये के प्रत्ये के प्रत्ये के

Market A. C. St. W.

African esta inclui esta fora

White of the party that William

manufactures and executive fen ber ber

郵便機能 エーテース ちゃくかん

de partirette . . Uffen brewer Victory

Menteret ite.

2 pporti in -

SHOWING THE PARTY OF

🖊 çamıra

mattole L.C.

Les che

MAKE PROPERTY.

rid the service

Burney Services ram, he

TO THE

E E I

實際語

\* ME . . .

mode

en

Marie C

Business St. Service

MAN 149" ...

SUPPLY THE THE

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

par Texaco

mise en pratique du traité FNI oviétiques et Américains encent l'inspection des bases e missiles intermédiaires

quatre heures. Les sites choise in Pueblo dans le calorado, Hische et Davis Monthan en Artisia, la surface dispusent, comme les America dispusent, comme les America dispusent. eluco en Calior d'application de de seixante muse i compte e Lich des misthem wit, suite ein eines um per in, iniger bont einestien ge infe

trente-treat pour le timericant de URSS. RDA et le licercha dans odne die semodi d late-Lako-City dem de vingi-neuf existis america dengée par Robard Laton, ne attaché multaire a Paris el dince de Acrespace Co de l'Office american paur la p er sur le sité SS-20 de l'orknisse en l'hon se BELLER STORTS que, visite agrantes a la tien.

tion sing sites a Ligits, stain cas News as served age-built begins a

OF TACABLES

the effective pter doub pour presidre la b mase Maritimie). g die mienteier, en met, du mannen d'un renfercement music par la publica

pidates et melenne-ter antrés dejin es s. Len ayadreate i tente de préviage spi A-120, prinça per deux berrenes grove quotidanne Air loter à same three die reals (man-) 41 39-33-23). Insale CGT, reprémajore de centre L'Athie Mune sid ne pedaris de milies, afin d'abbe-peus imperiments le de montenes pride de reglis







QUARANTE-CINQUIÈME ANNÉE

№ 13510 - 4,50 F

Fondateur : Hubert Beuve-Méry

Directeur : André Fontaine

- MERCREDI 6 JUILLET 1988

## **Violences** mexicaines

Après neut mois d'une campagne électorale pres-que trop calme, l'assassinat, à quatra jours de l'élection prési-dentielle du marcradi 6 juillet, de deux collaborateurs du candidat de l'union du centre et de la gauche, M. Cuzuhtámoc Cardenas, vient de faire brusquement mon-ter la tension au Mexique. Les deux hommes, Francisco Xavier Ovando et Roman Gil Heraldez, ont été tués samedi par balles alors qu'ils circulaient en voiture dans la capitale. Chargés de veil-ler au bon déroulement du scruzin et d'éviter les fraudes, ils transportaient avec eux d'e importants documents confi-dentiels » qui n'ont pas été retrouves.

« C'est un crime politique », a déclaré M. Cardenas, sur ce ton calme et serein qui a séduit tant de Mexicains ces derniers mois, au point que le Parti révolutionnaire institutionnel (PRI), qui tient formement les rênes du pouvoir depuis 1929, sent pour la première fois son hégémonie menaces. D'autant que la candideture de M. Cardenas — lui-même dissident du PRI — a reçu l'appui assez inattendu de la principale formation de gauche, le Parti mexicain socialiste.

Dans pareil contexte, ca double meurtre est venu exaspérer encore un peu plus le sentiment de frustration d'une opposition qui, sans se faire d'illusion sur l'issue de la consultation, entrevoit enfin is possibilité d'entamer sérieusement l'empire du parti régnant. Sans attendre le début même de l'enquête, deux cents partisans de M. Cardenas ont manifesté leur colère, kındi matin, devent le ministère de l'intérieur aux cris de « Assassins ! » et « Fascistes ! » et ont clamé : « La paix du PRI, c'est la paix des cime-

Le PRI et son candidat, M. Salinas de Gortari, ont eu beau condamner haut et fort « la violence sous toutes ses formas a nombreux sont ceux dans la classe politique mexi-caine, qui estiment que la hiérarchie du PRI - et en particulé M. Salinas, qui s'est engagé à « démocratiser le système » ne contrôle pas résliement l'appareil. Entre autres, ces syndicats tout-puissants prêts à tout pour maintanir leur contrôle

« On croyait au moins avoir réussi à éliminer l'assassinat politique au Mexique », a déclará récemment un dirigeant de l'opposition. Il est vrai que, cherchant à se démarquer de sa vieille image associée au « diri-gisme » et à la fraude, le PRI avait dernièrement donné l'Impression d'être disposé à jouer le jeu démocratique. Voirs à prendre le risque de gagner avec une marge moins impor-tante que dans le passé-

Mais cette bonne volonté n'a, semble-t-il, pas eu raison des vieilles pratiques mexicaines : le PRI a tran-quillement distribué un véritable manuel du parfait fraudeur à ses militants : bourrages d'urnes. « pannes d'électricité » inopinées dans les bureaux de vote difficiles, etc. La lenteur du dépouillement lui-même (il faut compter une dizaine de jours pour les résultats officiels) masque souvent la complexité du

Le dilemme, pour M. Selinas de Gortari, est à présent de calculer jusqu'où sa formation peut accepter de diminuer son pourcentage de voix pour rendre son score plus « démocratiquement acceptable », sans s'aliéner pour autant les caciques du parti, toujours favorables a une démonstration de force. Surtout quand l'opposition, à gauche certes, mais aussi à droite, paraît n'avoir jamais levé la tête si haut.



## «L'état de la justice» en France

## Un rapport officiel critique | Sept experts vont préparer l'inertie des magistrats

Un rapport confidentiel sur l'« état de la justice » en France vient d'être remis à M. Pierre Arpaillange. Ce document critique l'inertie de certains magistrats. Commandé par le ministre dès son arrivée place Vendôme à l'Inspection générale des services judiciaires, il dresse un bilan alarmant du fonctionnement de la justice. Il pourrait justisser l'« état d'urgence » dont a parlé le garde des Sceaux. Il sert de base aux réformes en préparation.

à un « état d'urgence » de la justice, M. Pierre Arpaillange a fait ricaner certains. La justice trop lente, décou-rageante, paralysée, discréditée par-fois, la chanson n'est pas nouvelle.

Dès qu'il a pris la mesure du mal, chaque ministre de la justice s'emploie à faire savoir qu'il hérite d'une situation difficile, voire inex-tricable. Pourtant Pierre Arpaillange ne sacrifiait pas au rite. Des son arrivée place Vendôme, en homme de dossiers, il a commandé à l'inspection énérale des services judiciaires - la police des polices » des juridictions

«La situation est encore plus grave que je ne le craignais.» la justice. Le 17 juin, un document de lorsqu'il a prononcé ces mots (le Monde du 25 juin) et annoncé qu'avant de s'engager dans des réformes au fond il faudrait faire face à un a font d'urgement a de la justice. tique ni d'état d'âme, mais d'une radiographie clinique qui, dans toute sa sécheresse, suscite bien des inquiétudes légitimes et bouleverse quelques idées reçues.

> AGATHELOGEART. (Lire la suite page 10.)

Une décision de la Chancellerie

Fin de l'isolement pour les détenns « politiques »

## Le remplacement de la CNCL

# la nouvelle loi audiovisuelle

Sept experts indépendants, Mass Françoise Giroud et Danielle Delorme, MM. Pierre Desgraupes, Claude Santelli, Pierre Avril, Jean Rivero et Jean Gicquel, vont préparer le remplacement de la CNCL par un Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce groupe de travail assistera M. Jack Lang et M= Catherine Tasca dans l'élaboration d'un projet de loi soumis au Parlement dès la session d'automne.



Téhéran appelle à la « guerre » contre l'« agresseur américain »

## Les énigmes de l'Airbus iranien

Les équipes de recherche iranienne ont repêché 168 corps sur les 290 disparus lors de la destruction, dimanche, par la marine américaine d'un Airbus d'Iran Air. A Téhéran, la perte de l'appareil a ressoudé l'unité « antiimpérialiste » de la classe dirigeante, entériné la version du capitaine

extreordineire du conseil de l'organisation de l'aviation civile gers et membres d'équipage. internationale (OACI) pour étudier les responsabilités américaipes dans la destruction de l'Airbus A-300 d'Iran Air par une unité de l'US Navy. M. Assad Kotaite, président du conseil de l'OACI, s'est déclaré profondé-

405

et l'imam Khomeiny a proclamé la guerré contre . les États-Unis et leurs alliés », en demandant que « tous les efforts du pays soient dirigés vers le front ». A Washington, le président Reagan et le vice-président Bush ont

L'Iran a demandé une réunion l'avion iranien et la mort de ses Cette « bavure » était-elle inévita- l'heure) et en dehors du couloir deux cent quatre-vingt-dix i

L'artilisation de la force contre un aéronef civil est interdite aux termes de l'amendement 3 bis de la convention de Chicago, adopté à la suite de la destruction d'un Boeing-747 de Korean Airlines ment choqué par la destruction de par la chasse soviétique, en 1983.

vous propose

GRATUIT!

en livraison immédiate

avec l'intérieur en cuir

\* Madile 1988, us function due options chainine : l'équipament p en cuir logar sollier, comprand : lue sièges, les destines et les p

227, bd. Anatole-France 93200 ST-DENIS 248.21.60.21

4, rue de Châteaudun 75009 PARIS 242.85.54.34

DIE ? LES MATINS AMERICAINS AVAN cent plusieurs arguments pour expliquer la méprise du système

de défense du croiseur Vincennes. Ils déclarent que les caractéris-tiques du vol de l'Airbus pouvaient le faire confondre avec une attaque d'un F-14 « Tomcat ». Il aurait été en descente, à 450 nœuds (830 kilomètres à

Rogers, commandant du croiseur américain, sans tenir compte de certaines contradictions relevées par le Pentagone. L'enquête se poursuit pour déterminer les conditions dans lesquelles l'Airbus effectuait son vol quand il a été atteint.

> acrien qui relie Bandar-Abbas a Doubal. En l'état actuel des informations, l'argumentation américaine ne semble pas fondée, au moins sur certains points.

> > ALAIN FAUJAS.

(Lire la suite et nos informations pages 4 et 5.)

## Nouvelle-Calédonie

Le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale à l'unanimité moins une voix. PAGE 8

## La conférence de Moscou

Les résolutions vont moins loin que les discours de M. Gorbatchev. PAGE 3

## Le Japon et les « dragons »

Tokyo se fait le défenseur des pays nouvellement industrialisés auprès des instances internationales. PAGE 20

## Le Monde

SCIENCES ET MÉDECINE ■ Myopathie : découvertes en chaîne. M La mission Phobos : les secrets de la planète rouge ; Mars en automobile. Il Secteurs de pointe : les larmes du melénire.

Pages 15 à 17

## Universités : la bousculade

Course aux inscriptions dans les établissements parisiens.

PAGE 10

## Concours général : la copie du lauréat

Nous publions le texte qui a valu à Olivier Pourriol le premier prix de français. PAGE 2

Le sommaire complet se trouve en page 24

Les moudjahidins face au retrait des troupes soviétiques

## **Afghanistan : la bataille des villes moyennes**

La majorité des dirigeants de la résistance afghane ont refusé de rencontrer l'ancien négociateur des Nations unies, M. Diego Cordovez. En visite au Pakistan, celui-ci tente de persuader la résistance d'accepter une coalition avec les communistes, que les moudjahidins considèrent toujours comme « les assassins » de la nation (le Monde daté 5 juillet).

D'autre part, les moudjahidins ont annoncé, le lundi 4 juillet, avoir pris le contrôle de Mohammed-Agha, une ville stratégiquement importante, à 30 kilomètres au sudest de Kaboul, après en avoir fait le siège pendant plusieurs jours.

**PESHAWAR** de notre envoyé spécial

Abdul Bassir Khan est l'un des commandants du Jamiati-I-Islami. Il n'est pas aussi connu que Massoud dans le Panjshir ou Ismaël Khan à Herat, mais il est le chef de guerre incontesté de la région de Faizabad, chef-lieu du Badakhshan, l'une des provinces du Nord, frontalières de l'URSS.

Avec ses groupes de moudjahi-dines, Bassir Khan encercle presque complètement la ville. A l'intérieur, outre la population et les troupes gouvernementales, il y a encore plusieurs centaines de soldats soviétiques. Faizabad est ravitaillée régulièrement par des convois de l'armée rouge qui ne sont pas souvent attaqués par la

Bassir Khan - peut prendre la ville quand il le veut », assure un témoin qui revient de la région. Seulement voilà : il ne le vent pas. La raison? Il ne contrôle pas encore toutes les voies de communication et ne pourrait donc pas assurer la subsistance des habitants de la cité. Quand ce problème de logistique sera réglé, Faizabad tombera comme un fruit mûr. D'ici là, les Soviétiques continueront à se charger du ravitaillement et c'est bien comme cela. Quand Bassir Khan a besoin de fournitures scolaires pour ses écoles, de ciment pour construire un dispensaire on de sacs de riz pour nourrir ses combattants, il passe commande aux boutiquiers

Si des problèmes surgissent, le gouverneur communiste et Bassir Khan se rencontrent et on règle le différend - à l'afghane -, par des palabres. Parfois aussi, quand la

sur la ville devient trop forte, la population envoie quelques - barbes blanches - (les « anciens », détenteurs du pouvoir local) pour négocier. Souvent, ce sont eux qui réussissent à obtenir des troupes soviétiques qu'elles épargnent tel ou tel village. Plus au sud, dans la province de la Khunar, la situation est un peu différente. Environ six cents soldats afghans sont enfermés dans Asmar, une ville entourée par un nombre bien supérieur de moudjahidins. Le commandant de la garnison est tout prêt à accepter une reddition et à livrer la ville mais à une condition : que tous les commandants de la résistance (sans exception) signent une sorte de pacte lui assurant la vie sauve ainsi qu'à ses hommes. Les négociations trainent. Les « barbes blanches - se chargent des tractations par des va-et-vient incessants entre la ville et les positions de la résistance.

Kaboul cède donc une à une les localités de moyenne importance, conformément à une tactique consistant à conserver coûte que coûte les grandes villes dont la prise aurait un effet dévastateur sur le moral des forces procom-

> LAURENT ZECCHINI. (Lire la suite page 6.)

A L'ÉTRANGER: Algérie, 4.50 DA; Marce, 4,50 dr.; Turisia, 600 m.; Alterrugne, 2 DM; Autricha, 18 sch.; Balgiqua, 30 fr.; Carecta, 1,76 \$; Côte-d'Ivoire, 425 F CFA; Denoment, 10 kr.; Espagne, 155 pm.; G.-B., 60 p.; Grice, 130 dr.; Idande, 90 p.; Italia, 1 700 L.; Libye, 0.400 DL; Lumenbourg, 30 f.; Norwige, 12 kr.; Paye-Bea, 2,25 fl.; Porsegel, 130 sec.; Sánágel, 336 F CFA; Suide, 12,50 ce.; Suizea, 1,80 f.; USA, 1,50 \$; USA (What Coast), 2 kr.; Paye-Bea, 2,25 fl.; Porsegel, 130 sec.; Sánágel, 336 F CFA; Suidea, 12,50 ce.; Suizea, 1,80 fl.; USA, 1,50 \$; USA (What Coast), 2 kr.; Paye-Bea, 2,25 fl.; Porsegel, 130 sec.; Sánágel, 336 F CFA; Suidea, 12,50 ce.; Suizea, 1,80 fl.; USA, 1,50 \$; USA (What Coast), 2 kr.; Paye-Bea, 2,25 fl.; Porsegel, 130 sec.; Sánágel, 336 F CFA; Suidea, 12,50 ce.; Suizea, 1,80 fl.; USA, 1,50 \$; USA (What Coast), 2 kr.; Paye-Bea, 2,25 fl.; Porsegel, 130 sec.; Sánágel, 336 F CFA; Suidea, 12,50 ce.; Suizea, 1,80 fl.; USA, 1,50 \$; USA (What Coast), 2 kr.; Paye-Bea, 2,25 fl.; Porsegel, 130 sec.; Sánágel, 336 F CFA; Suidea, 12,50 ce.; Suizea, 1,80 fl.; USA, 1,50 \$; USA (What Coast), 2 kr.; Poye-Bea, 2,25 fl.; Po

Le silence est l'étui de la vérité René Char

Poésie Poésie Poésie

Mot obsédant, torturant

En ce moment, ce présent chargé de passé insaisissable, estu prose on poésie? Tu oscilles entre les deux, poésie, tu hésites, tu perds l'un, tu retrouves l'autre. Je sais, Cocteau disait qu'il était aussi difficile à un poète de parler poésie qu'à une plante de parler horticulture. Mais on m'interdit de te laisser dans le silence, il me faut te trahir... et te rester fidèle.

Aragon, en quelques lignes, est parvenu à énoncer, signifier, sousentendre et communiquer plus qu'on ne le pourra jamais dans un essai conscient de son impuissance : le fameux homme-poète, sons les apprêts de la théorie, sous les attraits de la vérité, définit la poésie comme indéfinissable. Elle est rebelle par essence, et loin de se cantonner dans un Eden inaccessible, elle « renaît toujours précisément là où on a décrété qu'elle n'était pas ».

Palingénésie triomphale, la poésie a pour synonyme, essence et fin le doute originel: la liberté.

Liberté du signe, de l'espace Révolution du sens et des

Et, finalement, contrainte. Contrainte. Contrainte de l'espace et du signe, de la communication. L'homme se noie dans les paradoxes, appelle la liberté, s'aperçoit qu'elle est contrainte et devant la contrainte, appelle la liberté. Mais pourquoi parler de poésie? C'est en n'en disant rien que l'on en dit le plus.

L'homme est libre. Libre de s'exprimer, libre de se taire, libre de dire qu'il est libre. Ecrire, lire, penser ont pour sujet un sujet et un seul : la Liberté. Si la créature issue, et dont elle pourrait se troujours déferle sur le langage, son ture? (Situation II).

auteur Boris Vian crée un monde cohérent en se fondant sur les mots, les expressions qu'il déforme, associe, fait surgir. A la lecture, on partage avec horreur et délices la vision de l'auteur. Il nous apprend, sans avoir besoin de nous la dire, sa conception du

Un monde dépendant du langage, certes, mais qui se trouve en perpétuelle révolution du fait qu'il est exposé aux facéties du langage : les escaliers sont dérobés par des voleurs, l'un des héros sse - le plus clair de son temps à l'obscurcir .... La liberté déconcertante que fournissent les mots entraîne la synthèse d'un monde tont aussi déconcertant, où les choses sont des mots avant d'être des choses, et les mots des incantations cosmiques capables de changer la nature de ce qu'ils

Quant à Jean-Sol Partre, qui apparaît longuement dans ce tourbillon langagier, il finit par être siné sans remords par l'une des héroïnes de l'ouvrage : l'auteur de la Nausée n'aura ainsi plus la possibilité de prêter aux objets qui peuplent ce monde d'incertitudes une existence en decà des mots. On peut avancer, avec des réserves, que l'enfant qui n'est pas encore entré en relation avec le monde des signes chargés de sens pourrait connaître l'expé-rience du héros de la Nausée. Mais comment soutenir qu'il est possible, une fois que l'on est accoutumé à associer plus qu'inti-mement la chose et le mot, le mot et la chose, de dissocier l'un de l'autre pour retrouver l'émotion première, la sensation brute, élaguée de toute signification trop

Eventuellement en considérant le mot comme un objet, existant avec autant de force que cette racine noirâtre qui surgit du sol et agresse le philosophe qui la contemple.

Le prosateur utilisera cet objet comme signification, incarnation créer, elle le fait et atteint ainsi d'autant plus fidèle qu'il en posl'absolu divin dont elle croit être sède une connaissance plus profonde, lui laisse la possibilité de ver le Créateur : le Verbe est rechercher la vérité : c'est le senti-Dien, même si Dieu est échu de ment formulé par Jean-Paul Sar-Verbe. Lorsque l'Écume des tre dans Qu'est-ce que la littéra-

## Le microcosme du mot

Le poète, lui, emploie le mot en tant que signe. L'avantage du signe est de laisser la liberté d'évoquer la chose désignée ainsi dans le langage prosaïque, ou de considérer le signe comme représentation graphique, comme entité. A cela s'ajoutent les nuées de cinesthésies, sentiments. volontés inhérents à l'auteur, qui font du mot un microcosme chargé de signification inexplicable : le mot poétique s'identifie à la tache colorée en peinture, au sentiment devenu couleur, précipité forme.

La liberté réside dans le choix. La contrainte également.

Le poète, par la façon dont il use du langage, ne peut atteindre le vrai, le vrai ne peut être séparé de la prose et de la signification. Voilà ce qu'exprime Jean-Paul

Mais René Char, poète de la poésie, nous ouvre les yeux. Il nous écrit : « Le silence est l'étui de la vérité. »

La poésie ne peut atteindre la vérité, mais c'est à travers elle qu'on la saisit. La poésie est impuissante à parvenir au vrai, mais c'est en le disant qu'elle y parvient : les phrases vides de sens en sont emplies. Un poète contemporain disait que le poème n'était pas les lettres qu'il plantait comme des clous, mais le blanc qui restait sur le papier. Tel le sculpteur qui ne crée pas, au sens bachelardien du terme (le modelage de la pâte), mais forme de l'invisible à l'aide de ses ciseaux, le poète laisse une sculpture de

blanc, un modelage informe. Le poète choisit. René Char choisit de ne pas choisir, il refuse que son vers soit ce qu'il aurait pu écrire. D'autres choisissent de chaisir : ils opèrent une sélection dans leurs écrits, ne serait-ce que pour conserver cette politesse entre lecteur et auteur (notion sartrienne). En pratiquant une censure de cette sorte, en s'astreignant par exemple à respecter des formes fixes, imposées autrefois (l'alexandrin, etc.) ou même un rythme personnel, la poète aspire à retrouver l'origine du langage. Ce langage sacré dont parle M. Butor dans ses Essais sur le roman nécessite, pour être atteint, la destruction du langage transformé par le temps. La contrainte à laquelle se soumet le poète lui permet de retrouver l'origine, de redécouvrir les mots.

Cette destruction appelle une recréation. Apollinaire, dans ses poèmes-conversations, découvre pour nous les merveilles enfouies dans le langage quotidien et la verve familière de la vie simple.

Ça a l'air de rimer -, nous fait-il remarquer au cœur d'un poème qui se contente de rapporter des phrases banales pour nos oreilles insensibles : la destruction n'est peut-être pas même nécessaire, le langage sacré dont nous entretient M. Butor n'a peut-être nul besoin d'être retrouvé. Il est parmi nous. Il est en nous.

La poésie est partout. Dans ses lignes, cachée, dans ses espaces, abandonnée, dans ce

Etui de vérité, comme on ne manque pas de s'en apercevoir... Si le silence est vérité, l'écriture est trahison. Condamné à une quête sans objet, le poète se rebiffe et se révolte dans un même élan. La colère le saisit.

O mots trop apathiques, ou si lâchement liés! Osselets qui accourez dans la main du tricheur bienséant. Je vous dénonce...

Sous la plume de René Char, à la recherche de la base et du sommet, la révolte ne se laisse pas pié-

Nous publions le texte de la copie qui vient de valoir à Olivier Pourriol le premier prix de composition française (classes de première) du concours général.

Le sujet était le suivant :

Le danger, quand on parle poésie, est d'édicter des lois, de dresser un cadastre, de tracer des frontières : la poésie s'en moque, et renaît toujours précisément là où on a décrété

Vous direz, exemples à l'appui, quelles réflexions vous inspire ce propos d'Aragon.

Agé de dix-sept ans, élève de première S au lycée Charles-de-Gaulle à Londres, Olivier Pourriol dit qu'il a voulu éviter de « s'endormir en rédigeant ». Estimant que, sur la poésie, on peut « dire n'importe quoi, que c'est toujours vrai et qu'il faut donc parler d'autre choses on se taire », il a agrémenté son texte de nombreux blancs et même d'une tache d'encre... pour s'offrir « un petit délire ».

ger par les significations, la révolte demeure révolte, poésie.

Rimbaud, comme tout poète, connaît cette révolte. Ce - dérèglement des sens » à l'origine de sa poésie est l'image de cette révolte, une ambiguîté existe déjà dans son explication, ambiguité qui génère, continue et soutient cette explication : qu'entendre par « sens »? Le mot baudelairien, créateur de correspondances, ou le mot sartrien, tuteur des signifi-

On prend conscience de l'inutilité de toute interprétation : les commentaires qui pourraient naître, aussi éclairés, aussi profonds soient-ils, ne se contenteraient jamais que d'apporter des significations à une phrase qui n'a de raison que d'être. La révolte se passe de significa-

tion : révolte n'est pas un mot prosaïque, c'est un mot poétique.

Issue de la liberté, elle nie la liberté tout en la réclamant par son attitude-même. Elle refuse la contrainte, la censure, la rhétorique, elle refuse la liberté qui la contraint par la nécessité d'un choix : un mot ou un blanc, un sens ou un son, un silence ou un

pour conquérir sa liberté, mais c'est contre sa liberté qu'il se

révolte : le balancement est circu-

laire, le cercle est vicieux. Vigny, romantique notoire. nous fait part de son insatisfaction en face des mots dans la préface de Chatterton Certes, il a mis tout son cœur à l'ouvrage, tel le Pélican de Musset, il s'est livré

## *Révolte contre la révolte*

Les pulsions du poète se détruiconstruction sous vos yeux, afin sent et rengissent d'elles-mêmes, de l'imiter et de donner son la révolte contre la révolte essence non pas en tracant vainedemenre révolte mais l'annule, ment sur le papier des motschoses mais des mots-signes. ainsi que le signe - détruit le signe - pour abandonner le signe +.

Ramus disait que la poésie n'était ni dans les mots ni dans la pensée, qu'elle n'était ni philosophie ni réflexion... mais inflexion. On pourrait interpréter sa sentence comme une réaction à une tentative de définition doctorale, chargée de significations maladroites. Le paradoxe est encore présent : il déclare dans une réflexion, expression de sa pensée. que la poésie ne siège ni dans la

nement de cette liberté qui avait donné naissance à la contrainte cœur et âme. Mais ce qu'il veut par manque de mouvement,

elle n'avait pas droit de cité.

communiquer est au-dessus des

mots, on sent son désespoir face à ces objets dont il lui faut se servir

pour nous toucher. Quand il y a liberté, il y a insatisfaction, liée

Etablir des limites à sa liberté.

Baudelaire a choisi l'alexandrin

(du moins dans les Fleurs du

mal): il se plie su rythme mais

n'en est pas moins libéré. Il peut

casser le vers à loisir, l'éclater, le

métamorphoser et dispose cepen-

dant de cet avantage merveilleux :

il a, à tout moment, les moyens de

ne pas respecter l'alexandrin. En

s'y attelant, il fait jouer sa liberté

qui lui permet de limiter celle-ci :

Aragon se tromperait donc:

édicter des lois, dresser un cadas-

tre, tracer des frontières quand on

parle poésie n'est pas un danger,

c'est une nécessité. Bien évidem-

ment, on ne dresse de telles lois

que pour les briser et permettre

alors que renaisse la poésie là où

La contrainte permet la liberté,

elle permet un nouveau bourgeon-

le contrainte est liberté.

an choix, comme on l'a vu.

c'est l'augmenter.

Poésie, tu es partout et nuile

Tu t'échappes, tu reviens. Le langage te contient. Ouoi que l'on dise, les mots sont là (la preuve...), et le trouble

qui les accompagne ne se sépare jamais d'eux. Quoi que l'on dise. la poésie est là (...) puisqu'il suffit de le dire pour que ce soit vrai. Il suffirait également de dire le contraire

pour que ce soit vrai, car l'accep-

toche pure au-delà de l'écriture souillée. -

Comment ne pas sentir co qu'exprime René Char ? Et comment ne pas sentir que ces interrogations sont de trop?

Le peintre Paul Klee a, dans sa peinture, mêlé le mot au dessin et à la conicur : tentative d'établir ces correspondances dont nous a fait part Baudelaire dans sa poèsie, tentative d'unir toutes les formes de la poésie, simplement liberté.

De même, si je décide de ne m'appuyer que sur quelques auteurs, René Char par exemple, pour démontrer que la poésie est liberté, je rejoins mon propos par la forme que je lui donne : en restreignant mon champ d'investigations, j'en prouve l'immensité de manière flagrante et j'illustre nant pas le nom réel, en la laissant s'étendre entre les signes.

C'est pourquoi ne pas parler de poésie serait le meilleur moyen d'en parler, et l'on peut alors saisir pourquoi, ou comment, la poésic renaît toujours où elle n'est pas supposée être.

Ne pas parler de poésie est donc le moyen idéal de la découvrir: il me faudrait cesser toute réflexion sur la poésie pour rejoindre sans doute possible les dires

Alors, René Char, lorsqu'il se contente d'écrire : Bottes chaudes, a peut-être la sensation de nous éclairer plus sur la poésie que ne l'auront ou faire ses aphorismes, ce caractère inexprimable de l'exprimé a pour chacun de nous un parfum particulier, une aura indéfinissable, un semblant de signification. Comme on a pu déjà l'écrire, la poésie n'est pas signification, ou plutôt si, elle peut l'être, rien ne l'en empêche :

Finalement, liberté, contrainte et vérité se mêlent indéfiniment. s'entretuent, renaissent et com-

"J'ai cheriché dans mon encre ce qui ne pouvait être quêté: la tâche pure au-delà de l'écriture

comment ne pas sentir ce qu'exprime René Char? El comment ne pas sentir que ses interrogations sont de trop?

Fac-similé de la copie d'Olivier Pourriol.

cri, elle oscille constamment, courant alternatif entre liberté et contrainte, contrainte et liberté, vérité et

L'histoire littéraire nous offre des preuves indiscutables : le classique, assassin du dix-huitième siècle, provoque la révolte romantique puis parnassienne du dix-neuvième siècle, qui entraîne un retour au classique et ainsi de suite jusqu'à ce que poésie

Les surréalistes, menés par Breton, refusent le classicisme, manifestant leur aversion pour la rhétorique qui aliène la liberté. Mais rechercher l'originalité perpé-tuelle conduit à tomber inévitablement dans une nouvelle espèce de classicisme. Breton établit une théorie de surréalisme, en niant donc le réalisme. Il croit, par ce moyen, étendre la liberté de l'artiste. Il ne fait que la limiter, en lui interdisant de dépasser la théorie

Etablir de telles limites relève d'un besoin, viscéral, humain. La liberté effraie. La page blanche déroute. L'homme, devant le possible, reste indécis. Il se révolte

\* NDLR: le mot absent n'existant pas, nous laissons le soin au lecteur d'en découvrir la nécesréflexion ni dans la pensée, tout tation du contraire en tant que en se servant de la poésie du mot

« inflexion ». On s'aperçoit que la poésie ne peut se définir que par elle-même, elle s'illustre, se comprend, prend son envol. René Char, conscient de cette nécessité, utilise l'aphorisme chargé de mystère pour définir la poésie. L'hermétisme de ses définitions leur donne leur Vrais\_ sens, ou plutôt leur raison d'être :

Etre et refuser d'être découverte de significations, tout en acceptant d'être dévoilée par ellemême de façon tout aussi obscure, la poésie de René Char, la poésie, ne demande rien. Comme ces arbres noirs, comme cet homme assis et comme cette Nausée qui le tient, elle existe, elle est de

Rien ne la justifie et Rien la justifie.

A la manière de cet espace laissé blanc, à la lumière qu'elle diffuse, à cette puissance impuis-sante qui la tient, le sens doit s'échapper de ces mots en vérité prouverait que l'écrit est

Il suffirait de dire que Jean-Paul Sartre a tort pour que cette affirmation soit indéniable. On en déduit que l'affirmation est toujours vraie, et les écrits de Jean-Paul Sartre sont donc toujours

On retrouve ce balancement, ce tic-tac éternel qui sillonne la poésie, cette hésitation et cette affirmation, cette certitude de son incertitude qui la déchire et lui donne sa cohérence.

La poésie est partout, car la liberté est partout : comme Baudelaire qui s'astreint à l'alexandrin et exprime ainsi sa liberté. celui qui réfléchit sur la poésie en prosateur exerce sa liberté de redonner aux mots leur valeur de choses et poursuit ainsi un comportement poétique.

Transformer les mots-objets en signes purs, c'est-à-dire dénués de tout attachement à la chose, débarrassés de signification relève de cette même attitude : où est la limite entre l'écriture et le dessin, la poésie et la peinture ?

· J'ai cherché dans mon encre ce qui ne pouvait être queté: la

munient au-delà même de la liberté, de la contrainte et de la vérité. Notre cœur, - tantôt derisoirement conscient, tantot lumineusement averti . (R. Char). évolue parmi les idées, la beauté et la négation avec l'espoir, accompagné dans ses errances par la poésie, nimbée de silences infinis. Toujours il revient à l'origine, toujours il repart à la recher-

« Le silence est l'étui

de la vérité. » Mae main aurait pu continuer à

tracer ces signes, à modeler le vide, à déchirer un voile parmi cette errance continue, au-delà de ces lignes, ces espaces,

cette errance continue, parmi nos paroles obscures. cette errance continue, sur le blanc de la prochaine page...

Il ne faut pas croire que cette illusion de communication a pour terme ces dernières phrases. Il ne faut rien croire de ce qui vient d'être écrit :

parler de poésie, c'est la tuer parier, c'est tuer, parler, c'est... Poésie, je me tais.

Le titre et les sous-titres soot de la

( RSS : après la s

aleries adoptés sont plus

sur la création

de culte (Stali

le procès du chiite libe Johamed Hamade est ajo





## Etranger

## per ent au dessus des

en von déverpoir face à time se that the faul toucher Quand il y a y a insatisfaction, life milite on l'a vu. he timites à se liberté.

ne a choisi l'alexandrin dans les fleues du plis au rythme mass principa libert II peut es à louir, l'éclater, le met et dispose cepentyphiage merveilleus : Al, les moyens de octor l'alexandrin. En il fait jouer sa liberté at de limiter celle-ci :

est liberté. e tromperait done: a dresser un cadasa frantières quand on n'est pas un danger, mesté. Bien évidemdraine de telles lois briser of permettre misse la poésie la vid droit de cité;

ste permet la liberté, a souveen bourgeonate liberté qui avait mos à la confraince è distributenti.

volte. with you your, afin

et de donner son

ME AN TRACEMENT VALUE

papier des mots-

MICHAEL PROPERTY. i **es part**out et aud<u>e</u> **Joh**l, IN Myself je ja contient.

"and disease, little months ave. .), et le trouble beilde en na salvaca

il suffit de le dire off was it selfient

Mit de wiet. 1.5

tache pure de della de l'in

De même, si je decide to m'appuyer que eur quet auteurs. Reme a har per que dechanterer que la nota herré, je repone mon prope la forme que je un donne se treatment was thempoline numere flavourie et ile

supposee être

dence to mayor and dele viir. if me to the come reflexion out to proper dre same doubt to the be Alors, Remaining the land contente d'erite la

change a beautiful de nous come or pre serve dec us hands the same TIMPEN OF CALL AND THE PARTY de l'esprine were an bress sers independ of the de significações e a como deis ter ie. Manufacture of 

offer est library Fichellemen: dire to continue of wire. it will car l'accept s'entresseur :

de l'écriture

nime Rene com is interrogation

The second secon with their que train and a guest best que to the train and the train and

hire que Jeste pour que certe Helable: On en Spirits out true as a first fortie de Joan de

M Wille aller. Ande de son Mehire #1.14

M & Calegan Els printes en 

Market State of the State of th The second second

To care to on the second and the sec

Comment ne hat rent Comment of the C

Le Peintre Paul Mesa Le benner inche in mite a for A the consense terms and the second consenses than the consenses the consenses that the consenses the consenses that the consenses the consenses that the consenses t fatt part Batteleinie don be sic, tentative d'unir tomo, formes de la previe, supp

pour denteurer que la partie mant pay is more reel en ble s'étendre entre les signes

C. Car Learning and are both last becole sea : F wellet & den parier, et l'im peut abil Mt bestrefere of expliment for ate remait teater to the elleries Ne pas parler de pobe

·leur formation, l'équipe de M. Gor-batchev aurait aimé leur donner une dimension nationale et officielle afin de disposer d'un mouvement susceptible de mobiliser membres et non membres du parti et sur lequel s'appuyer. Or, sans rejeter explicitement cette proposition du secrétaire général, la conférence a noyé le pois-son en se cantonnant à des considé-rations générales et ambiguës.

de notre correspondant

Publiées le mardi 5 juillet par l'ensemble de la presse soviétique, les résolutions adoptées vendredi

dernier par la conférence du parti appellent la reconnaissance d'un

droit constitutionnel à l'information.
Cette proposition n'était contenue ni
dans les thèses adoptées par le
comité central avant la conférence

ni dans le rapport introductif de M. Gorbatchev.

Second point à relever dans ces six résolutions par ailleurs sans sur-prise, le secrétaire général n'a pas été suivi dans sa volonté d'affirmer

l'existence d'un « parti de la peres-troites », sorte de mouvement patrio-tique national destiné à regrouper tous ses partisans. Sous le nom de front national, plusieurs organisa-tions de ce type existent depuis déja

phisieurs semaines - légalement en Estonie et de fait à Moscon, ainsi

que dans phisieurs autres grandes

La résolution sur « les progrès dans la promotion de la perestrotka » se contente ainsi de se prononcer en faveur d'un élargissement du rôle politique et d'un « renou-veau » des organisations déjà exis-tantes (syndicats, union des écri-

Les textes adoptés sont plus prudents que M. Gorbatchev sur la création d'un « parti de la perestroïka »

URSS: après la conférence du parti

« La récente émergence de plu-

que » Be fait qu'une allusion aux nouveaux groupes dits « informels », qui se sont multipliés sous le gorbatchévisme.

aussi que les uneses du comme central porte sur l'organisation d'un soutien social — extérieur au parti— à la politique du secrétaire général.

Cet échec n'amoindrit pourtant que très relativement l'ampleur des sieurs nouvelles associations civi- propositions de réforme politique

politique, du secrétariat et da gouvernement chargés de s'atteler à des taches spécifiques.

Il s'agit là d'une complète rapture de style, dans la mesure où les communiqués du bureau politique sont



Dessia para dans le « Times » du 5 juillet,

ques et alliances se fixant pour täcke d'aider au renouveau socialiste devrait être appréciée positive-ment », est-il sculement dit, avant une mise en garde contre les acti-vités antisocialistes qui pourraient se développer sous ce couvert.

On sent là la trace d'un marchandage ménageant l'avenir. Il est très frappant en tout cas que le seul chavenu » des organisations déjà exis-tantes (syndicats, union des écri-vains, etc.), tandis que la résolution pitre sur lequel la conférence soit allée moins loin non seulement que le rapport de M. Gorbatchev mais

dont la conférence a désormais fait le programme du parti soviétique. En même temps que ces six résolu-tions, la presse publie d'ailleurs un communiqué du bureau politique annonçant une « édition de masse » du compte readu des débats de la conférence; confirmant la décision d'ériger un monument aux victimes du stalinisme; appelant toutes les organisations du parti et de l'Etat à « agir sans attendre d'instructions » pour l'application des décisions prises et émmérant surtout les noms

d'ordinaire vagues et lénifiants, il est totalement inhabituel que de hauts dirigeants scient ainsi exposés au risque d'un échec public.

Réuni lundi, le bureau politique également décidé de convoquer le comité central pour la fin de ce mois, afin de « débattre de l'application pratique des mesures présen tées par les documents de la confé

BERNARD GUETTA.

## Les six résolutions

## « Plus jamais de culte (Staline) ni de stagnation (Brejnev) »

Voici les principaux points des six résolutions adoptées à l'issue de la dix-neuvième conférence fédérale du PC soviétique et qui ont été publiées le lundi 4 juillet par l'agence Tass.

**a** La résolution sur la réforme politique. Elle prévoit l'« élection des premiers secré-taires des comités du parti à la présidence des soviets (assem-blées de députés) des niveaux correspondents ». Elle propose aussi qu'un « congrès des députés du peuple » devienne l'« organe suprême de l'Etat », avec un président élu à bulletin secret par ce congrès.

La conférence a aussi préconisé « une limitation à cinq ans des mandats électifs du parti ». ▼ Tous les membres des bureaux et des secrétariets des comités du parti, y compris le secrétaire général et les membres du Politburo, peuvent être élus pour un seul second mandat consécutif. » Il n'est pas question d'un éventuel troisième mandat (voté à la majorité des trois quarts) comme le prévoyaient les « thèses » pour la conférence publiées le 27 mai.

Les membres des comités du parti et de leurs organes dirigeants ne seront plus élus à main levée mais à bulletin secret, avec candidatures multiples au lieu d'un postulant unique « jusqu'au niveau du comité central ».

Le comité central et les autres comités du parti pourront être renouvelés à hauteur de 20 % par des conférences du parti, qui se réuniraient tous les deux à Les mandats aux soviets seront de cinq ans à tous niveaux, contrairement à la pratique

actuelle qui limite à deux ans et locaux. Les soviets éliront un « présidium permanent », avec un président, élu à bulletin secret. La résolution atipule aussi le principe de candidatures multiples aux élections dans les organes de ■ La « glasnost ». — «La

conférence a appelé à la création de garanties légales pour la e glasnost » en inscrivant le droit à l'information dans la Constitution et à l'élaboration de textes législatifs sur la réalisation prati-

La résolution souligne la nécessité de tenir la population informée « des activités des organismes dirigeants du parti et des organisations locales » et de publier les comptes randus des plus importantes décisions ».

Les membres du parti appartenant à des organismes élus auront « Abre accès aux réunions des comités de parti, y compris le buresu politique [l'instance de direction suprême du PCUS], et notamment le droit d'utiliser les documents que possèdent les comités de parti et l'appareil ».

Outre les secrets d'Etat et les secrets militaires, la résolution exclut du champ de la « glasnost ≥ « tout ce qui porte atteinte aux intérêts de l'Etat et de la

société, aux droits des individus ». Il est de même hors de question de « prôner la guerre et la violence, le racisma, l'intolérance religieuse et nationale, la cruauté et la pomographie ».

Les nationalités. — La

résolution critique les politiques du passé qui ont provoqué « l'égoïsme national, l'arrogance, le parasitisme et le régionalieme ». Sans mentionner de nationalité spécifique ou de région, la résolution indique qu'une tâche essentielle est de « créer les conditions d'une plus grande indépendance des régions ». Le texte recommande de moderniser, par des changements constitutionnels, la législation en vigueur dans les Républiques et régions autonomes « pour établir plus complètement leurs droits et devoirs, les principes d'autogouvernement, ainsi que la représentation de tous les groupes ethniques dans les ins-

tanças dirigaentes » La conférence a également proposé d'« examiner la création d'un organisme spécial chargé des questions des nationalités et des relations inter-ethniques ». Des commissions permanentes sur le problème des nationalités pourraient être formées « là où cela est nécessaire ».

• La réforme juridique. -« Il est nécessaire de mettre l'accent sur la protection juridique de l'individu, de renforcer les geranties touchent aux droits politiques, économiques et sociaux, et aux libertés du peuple soviéti-

que. (...) « La conférence s'est prononcée pour la création d'un Conseil constitutionnel dans le but d'assurer la pleine conformité des lois et résolutions du gouvernement avec la Constitution soviétique ».

• La lutte contre la bureaucratie. - « Les mesures pour moderniser l'économie et les vent paralysées par les décisions bureaucratiques des ministères et organismes économiques et la passivité de nombreuses organisations du parti. » La conférence a « insisté sur l'importance exceptionnelle de créer un système unique de contrôle de l'Etet et du peuple placé sous la responsabilité des organes du pouvoir ».

e La « perestroïka ». --Catte résolution dresse un bilan très sombre de la mise en œuvre des réformes, constatant qu' « aucun changement drastique ne s'est encore produit dans les domeines économique, social et culturel ». Le texte affirme aussi : « Le Parti communiste de l'Union soviétique ne permettra jamais la répétition de qualque chose de semblable à ce qui s'est passé pendant les périodes du culte de la personnalité [Staline] at de la stagnation [Brejnev], qui ont causé de profondes déformations de la société socialiste, retardé son développement pendant des décennies entières et provoqué des pertes humaines immenses, ainsi que des dégâts moraux et idéologiques incommensurables a. - (AFP.)

## Nouvelles grèves en Arménie

La ville d'Erevan, capitale de l'Arménie, est à nouveau paralysée par des grèves depuis le lundi 4 juillet. Par ces débrayages, la population entend protester contre l'arménie, est à nouveau paralysée mardi 5 juillet, les *Irvestia*, le quoti-dien du gouvernement soviétique.

La grève, entamée lundi dans de l'Arménie, est à nouveau de sécret contre l'arménie, est à nouveau paralysée des des des des de l'Arménie, est à nouveau paralysée de l'Arménie, est à l'arménie de l'absence de réponse, après la confé-rence du PCUS, à la demande de rattachement à l'Arménie de la région azerbaldjanaise du Nagorny-Karabakh, a-t-on annoncé officielle-

Lors d'un rassemblement de nasse, dimanche soir, « qui s'est prolongé jusqu'à lundi », des appels à une grève générale ont été lancés pour réclamer une solution rapide de la question du Nagorny-Karabakh — région autonome à majorité arménieme, enclavée dans la République de la République d'Azerbaldjan, voisine de la Répu-

nombreuses entreprises, se poursui-vait mardi, a précisé un responsable de l'organe du PC arménien d'Erevan, Kommounist. L'aéroport serait également fermé.

Les « appels au calme » des délégués de la 19 conférence fédérale du Parti, de retour dimanche de Moscou, devant la foule rassemblée place de l'Opéra, n'ont pas été entendus, reconnaissaient les Izvestia. Dans son rapport, M. Mikhail Gorbatchev avait exclu tout e redéESPAGNE: nouvel épisode de l'affaire Revilla

## Un militant basque de l'ETA est arrêté à Paris

Interpellé par la police fran-çaise dess un autobus, le lundi 4 juillet à Paris, un Basque espagnol, Juan Carlos Echeverria Garmedia, a été trouvé porteur d'une forte somme d'argent, 100 millions de pesetas (cinq millions de francs environ). Cette somme d'argent pourrait, selon certaines sources, être une partie de la seconde rançon réclamée par l'ETA pour la libération de l'industriel madrilène Emiliano Revilla, enlevé le 24 février dernier par un com-mando de l'organisation indé-

MADRID

de notre correspondant

La famille d'Emiliano Revilla, l'industriel espagnol détenu par l'ETA militaire depuis maintenant plus de quatre mois, n'a pas de chance. Le 26 avril dernier à Bayonne, la police française arrêtait un membre de l'ETA, Jose Felix Perez, an moment où il récupérait la première rançon versée par les pro-ches de M. Revilla pour obtenir sa libération, et s'élevant à 725 millions de pesetas (le Monde du 17 avril).

Tout porte à croire que la somme équivalant à 100 millions de pesetas (5 millions de francs) que la police a déconverte le 3 juillet à Paris en possession de Juan Carlos Echeverria Garmedia formait partie de la seconde rançon, exigée par l'ETA après la pette de la première. Selon le ministère de l'intérieur espagnol, Echeverria fut membre du com-

mando Inextorra de l'ETA, qui fet désarticulé en 1983. Il réussit toutefois à l'époque à s'enfuir en France où il vivait, depuis, dans la clandesti-

Le double succès de la police française constitue un sérieux revers pour l'ETA, même si, comme il est permis de le penser, les séparatistes basques out pu recevoir, par un partie de la nouvelle rancon versée par la famille Revilla. Comme à l'accoutumée, celle-ci s'est refusée tout commentaire sur ce nouveau développement, mais la lassitude et l'inquiétude des proches de l'indus-triel sont de plus en plus percepti-

M. Revilla en est en effet détenu maintenant depais cent trente-deux ours, un triste record en Espagne. Il semble en fait devenu désormais l'enjeu d'une véritable épreuve de force entre le gouvernement et l'ETA. Les séparatistes basques, sérieusement touchés par les rudes coups portés récemment contre eux des deux côtés des Pyrénées, ont un urgent besoin d'argent frais pour reconstituer leur infrastructure. Ils cherchent également à remporter un succès susceptible de redonner confiance à leurs troupes.

Pour les mêmes raisons, le ministère de l'Intérieur espagnol affirme de son côté être décidé à tout faire pour empêcher que l'organisation basque ne puisse remonter la pente en touchant une forte rançon à un moment où l'on considère à Madrid qu'elle traverse une phase particulièrement délicate.

THIERRY MALINIAK.

### GRANDE-BRETAGNE

## Le Parti travailliste souffre des incertitudes de M. Kinnock sur le désarmement unilatéral

LONDRES

de notre correspondant

Nous aimerions savoir si M. Kinnock est toujours partisan du désarmement nucléaire unilaté-ral de la Grande-Bretagne, ou s'il a de nouveau changé d'avis. » Cette question apparemment innocente émane d'un conseiller du premier ministre. Un autre responsable conscrvateur va plus loin encore dans l'insolence, an risque de contredésormais totalement indifférente à ce que peut dire ou penser M. Kin-nock en matière de défense mucléaire. » Les oreilles du leader de

tinter ces jours-ci. Ces attaques fusent de partout après ses déclarations contradictoires sur l'avenir de la force nucléaire britannique. Les plus acerbes vienneat de son propre parti. La «gauche dure» travailliste en profite en effet pour critiquer le estyle de travail » de M. Kinnock. M. Tony Benn, tout revigoré, a trouvé son cheval de bataille. Il est décidé à contester à M. Kinnock le leadership du parti en octobre lors du prochain congrès. M. Ben n'a presque aucune chance de l'empor-ter, mais il n'en combattra qu'avec plus d'énergie. M. Arthur Scargili, est venu ajouter son grain de sel. Le «roi Arthur» condamne «l'aban-don de la doctrine unilatéraliste» qu'il attribue « aux vains espoirs de gagner un jour les élections ».

Pour couronner le tout, M. John Prescott, ministre de l'énergie du cabinet fantôme, et qui appartient à l'aile travailliste modérée, s'est lancé dans une campagne acharnée pour ravir, contre le souhait de M. Kinnock, le poste de leader adjoint du parti à son titulaire actuel, M. Hattersley.

### Une doctrine « dépassée »

Nal ne sait si M. Kinnock est toujours « unilatéraliste », et cette incertitude sur fond de querelles intestines a fait chuter la popularité des travaillistes. Selon un sondage Mori publié le dimanche 3 juillet par le Sunday Times, 32 % des Bri-tanniques avaient fin juin une opi-nion favorable du leader de l'opposition course 37 % un mois plus tôt. Les conservateurs, avec 48 % d'intentions de vote possédaient une avance de dix points sur la gauche. Le Sunday Times a effectué, d'antre part, un pointage inquiétent parmi les députés travaillistes : 37 % d'entre eux ne souhaitent pas que M. Kinnock soit à leur tête lors des prochaines élections législatives...

Le programme travailliste appelle depuis des lustres au désarmement molésire unilatéral de la Grandetemps été lui-même un « unilatéra-liste » sans complexe, très proche sur ce point des sociaux-démocrates

scandinaves. scandinaves.

Or le leader travailliste déclare tout de go à la BBC, le 5 juin, qu'il juge « dépassée » la doctrine amilatéraliste dans sa formulation actuelle. Devant l'émoi provoqué parmi ses propres troupes, il bat en retraite et affirme dans une interview publiée le 21 juin par l'Independent, qu'il reste fidèle au programme travailliste et donc... à gramme travailliste et donc... à

M. Kinnock explique à l'Independent qu'il retirerait du service les sous-marins nucléaires Trident s'il des son entrée au 10 Downing Street à négocier avec les Soviétiques pour obtenir « quelque chose » en échange de ce geste, mais il l'accom-plirait quand même s'il n'y parve-

Retour à la case départ... Sur le fond, rien n'a changé. M. Kinnock ne croit pas à la dissuasion nucléaire pour des raisons à la fois morales et pratiques. Il estime que le processus entamé par M. Gorbatchev en Europe équivant à un « tremblement de terre ». La force nucléaire britannique lui paraissait inutile avant ce « séisme ». Elle l'est encore plus après. L'opinion publique, en général, et l'électorat travailliste, en particulier, ont eu du mal à saisir le pourquoi de toute cette affaire.

Le poste de M. Kinnock est, en réalité, moins menacé que la « gauche dure - travailliste alliée, pour une fois, avec la presse conserva-trice, ne le laisse entendre. Il y a une - crise de crédibilité » du les travailliste, mais il n'y a pas de leader de remplacement DOMINIQUE DHOMBRES.

 TURQUIE : Report du procès des dirigeants communistes. — Le procès des deux dirigeants communistes turcs, MM. Haydar Kutlu et Nihat Sargin, a été reporté au 20 juillet par la Cour de sureté de l'Etat d'Ankara à l'issue de la troisième audience, qui s'est déroulée le lundi 4 juillet. Au cours de celle-ci, M. Kutlu, secrétaire général du Parti communiste turc (PCT), a poursuivi la communistrature (r.c.), a poursiavi la lecture de sa défense (165 pages). « L'originalité de ce procès, c'est que c'est nous-mêmes qui en avons demandé l'ouverture, car le PCT a toujours revendiqué le droit de tra-vailler légalement en Turquie », a-t-il dit. Il a ensuite rappelé que lui et M. Sargin, secrétaire général du Parti ouvrier de Turquie (POT), étaient volontairement rentrés en Turquie. Il a réaffirmé qu'il avait été torturé pendant l'interrogatoire de police. MM. Kutlu et Sargin sont accusé d'avoir voulu créer des partis illégaux et un état marxiste-léniniste en Turquie et de faire de la propagande entiturque. Ils avaient été arrêtés en novembre 1987 à l'aéroport d'Ankara alors qu'ils rentraient de RFA, où ils vivaient en exil volontaire depuis le coup d'état militaire du 12 septembre 1980. Une vingtaine Gorbatchev avait exclu tout « redé- ) nucléaire unilatéral de la Grande- d'observateurs étrangers ont assisté coupage » des frontières. — (AFP.) Bretagne et M. Kinnock a long- à l'audience. — (AFP.)

## Le procès du chiite libanais Mohamed Hamadé est ajourné

Des mesures de sécurité exceptionnelles avaient été prises pour le procès du Libanais, terroriste présumé, Mohamed Hamadé, qui s'est ouvert, le mardi 5 juillet, à Francfort alors que l'otage ouest-allemand Rudolf Cordès, enlevé, scion les autorités de Bonn, par le « clan Hamadé», est toujours détenu au

Après la première matinée, le Paéroport de Francfort en possession procés a été ajourné. Il devrait reprendre jeudi, si la querelle de mulés dans des boutealles de vin.

procédure qui a été soulevée est résolue. Le chiite libenais, qui dit être âgé de vingt-quaire ans, est accusé d'avoir participé au détoumement

d'avoir participé au détoumement sur Beyrouth, en juin 1985, d'un Boeing-727 de la compagnie améri-caine TWA, au menttre d'un passa-ger, Robert Stethem, plongeur de l'US Navy, et d'avoir importé illéga-lement des explosifs en RFA. Il avait été arrêté, le 13 jauvier 1987 à l'agroport de Franctive en possession

graphe 5», qui demande à toutes les parties d'éviter les actes susceptibles d'exacerber les hostilités dans le Golfe.

Dans des réactions relativement tardives, la apart des pays arabes, qui se rangent plus ou us aux côtés de l'Irak, se moutrent prudents vis-à-vis des Etats-Unis. Dans une déclaration rendue publique à Tunis, le secrétaire général de la Ligue arabe, M. Chedli Klibi, soulignant qu'il s'agissait d'un avion civil « abattu par erreur », a saisi cette occasion, « combien doulourense », pour rappeler que « cet incident tragique est dû à la poursuite, coutre toute logique, d'une guerre dérastatrice pour toute la région, et qui occasion-nera encore bien des désordres si l'on n'y met pas au terme ». Cette remarque paraît s'adresser surtout à l'Iran. Le ministre égyptien des affaires étrangères, M. Esmat Abdel Meghid, a « déploré » la destruction de l'Airbus iranien et a estimé que cet incident devait être « susceptible d'amener les parties concernées et la commenauté internationale tout entière à œuvrer sériessement et rapidement en rue de l'instauration dans cette région d'une paix juste et durable ».

Après avoir transmis les condoléances du Koweit, l'Agence de presse koweitienne, citant un dirigeant du ministère des affaires étrangères, a souligné que ce drame est « le résultat de la poursuite de la tension dans la région », ajoutant qu'il fallait mettre un terme à la guerre « tragique » entre l'Irak et l'Iran, « deux pays musu

Pour sa part, la Syrie, principal alifé arabe de l'Iran, a exprimé sa « répognance » surès la des-traction de l'Airbus. « Ce crime adieux et terroriste, dit un communiqué officiel, est une prome du mépris [des Etats-Unis] des vies humaines et démontre clairement les dangers de la présent des flottes étrangères dans le Golfe arabe. »

Un porte-parole du ministère algéries des affaires étrangères a déclaré qu'« an moment où des efforts internationaux louables se déploient pour une solution pacifique et honorable à conflit » il est « particulièrement déplorable qu'un Eint investi d'une part essentielle de la mision de maintien de la paix et de la sécurité luter, nationale soit directement impliqué dans me

L'imam Khomeiny appelle à «la guerre contre l'oppression»

Dans une déclaration lue à la radio de Téhéran, l'imam Khomeiny a proclamé, le lundi d juillet, que « la guerre contre l'oppression » — un terme qui désigne généralement les Etats-Unis et leurs alliés — avait commencé et que les « musulmans du monde ne laisseront pas les oppresseurs en paix =, et = porteront des coups aux oppresseurs =. Il s'agit, a-t-il dit, d'une guerre = contre tous les Satans qui violent les droits des déshérités. Notre guerre aujourd'hui, n'est pas uniquemen dirigée contre l'Irak et Israël, or contre l'Arabie saoudite et les cheikhs du golfe Persique, ou contre l'Egypte, la Jordanie et le Maroc, ni contre les superpuissances de l'Est ou de l'Ouesi. Il s'agit du combat de notre idéologie contre toute oppres-sion, une guerre entre l'Islam et toutes les inégalités des mondes capitaliste et communiste». « Les musulmans du monde entier qui musulmans au monae entrer que savent qu'il s'agit d'une guerre entre l'arrogance et l'islam ne laisseront pas les impérialistes en paix et porteront leurs coups contre tous ceux qui vivent dans des palais », a-i-il ajouté. Faisant allusion implicitement aux récentes défaites sur le front, l'imam a ajouté : « Nous ne devrions pas permettre que l'effort des enfants de notre révolution sur les champs de bataille soit gaspillé. Les responsables devraient mettre toutes les ressources au service de la

guerre et nous devrions tenter de réa-liser de profonds changements dans tous les domaines de la guerre. Nous devrions tous nous précipiter sur le front pour une guerre à outrance contre l'Amérique et ses laquais. Toute hésitation aujourd'hui équi-vaut à une trahison de l'islam. »

L'imam Khomeiny répondait ainsi à un message de son successeur dési-gné, l'ayatollah Montazeri, qui avait suggéré qu'il - dome l'ordre à tous les réseaux de résistance à l'intérieur et à l'extérieur du pays d'attaquer les intérêts américains dans le monde entier ». Connu pour ses sentiments antiaméricains, M. Montague entien entient d'intérieur du passer de l'intérieur du passer de l'intérieur du pays d'attacher de l'intérieur d'intérieur de l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur d'intérieur de l'intérieur d'intérieur de l'intérieur d'intérieur de l'intérieur d'intérieur de l'intérieur de l'intérieu zeri exige aujourd'hui « une lutte rationnelle organisée, sans slogans ni cérémonie de propagande contre l'impérialisme - pour permettre aux - mouvements de libération islamiques de tirer les leçons de ce combat pour déraciner les Etats-Unis, leurs agents et les forces réactionnaires ». Le président de la République, M. Ali Khamenei, de son côté, avait traité le président Reagan de « criminel » et avait affirmé que « les Américains auront à souffrir des conséquences de ce crime ».

Les diplomates en poste à l'étranger ont pour leur part utilisé un lan-gage plus nuancé. « Nous ne parlons pas de revanche, mais de notre droit à l'autodéfense, conformément à la charte des Nations unies », a sonli-

gné M. Larijani, vice-ministre ira-nica des affaires étrangères, qui effectue actuellement une visite en effectue actuellement une visité en Autriche. «Le monde, a-t-il dit, devrait plutôt s'inquiéter de la pré-sence provocatrice de l'armada navale américaine dans le Golfe, qui a fait monter la tension dans cette région, au lieu de l'atténuer. « Il a affirmé que l'Iran s'attendait maintenant à « une réaction rapide et des mesures concrètes » de la part des Nations unies, de l'aviation civile et des organisations internationales et qu'il utiliserait - toutes les voies diplomatiques » pour « éviter la répétition de tels incidents à l'avenir. Nous espérons que la communauté internationale, et en particulier la CEE réagira à l'acte barbare des Etats-Unis avec la même vigueur qu'elle l'a fait lors de la destruction d'un Boeing-747 des Korean Air-lines.

### Manifestation an Liban

A Genève, l'ambassadeur de l'Iran auprès des Nations unies, M. Nas-sen, a transmis à M. de Cuellar une lettre du ministre iranien des affaires étrangères, M. Ali Akbar Velayati, demandant une condamnation par l'ONU des auteurs de l'attaque de l'Airbus. « Les Etatz-Unis, a-t-il dit, devront juger les responsables mili-taires de cette attaque. » A Paris, le

nonvelle ambassadeur d'Iran en France, M. Ali Ahani, a demandé, lundi que la France, - en tam que pays défenseur des droits de l'homme et disposant d'un gouverne-ment indépendant », aille encore plus loin dans sa réaction à la destruction de l'appareil civil iranien.

Au Liban, environ trois mille mili-tants pro-iraniens ont manifesté lundi à Baalbek pour protester contre l'attaque américaine aux cris de « A mort l'Amérique, à mort Reagan, à mort Israël! • Le cheikh Mohamed Yazbeck, un haut responsable du Hezbollah, a qualifié, dans un dis-cours, la destruction de l'Airbus de « crime du siècle ». « Nous disons aujourd'hui à l'imam Khomeiny que nous voulons être des bombes à retardement et exploser à la face de l'Amérique et de ses agents. Le parti intégriste d'opposition iakien Al Daoua a, pour sa part, appelé lundi à punir l'administration confessione.

Tout le monde se demande à Beyrouth comment réagiront les pre-neurs d'otages? Seut élément rassu-rant : une déclaration du guide spirituel du Hezbollah, cheikh Mohamed Hussein Fadlallah, qui a déclaré « que rien ne justifiait de s'en prendre aux orages occidentaux détenus au Liban et de les sanctionner pour une affaire dans laquelle ils n'ont rien à voir ». — (AFP, Reuter, AP.)

## Washington entend se justifier devant l'opinion internationale

WASHINGTON correspondance

Le souci de se justifier devant l'opinion publique mondisle paraît être la principale préoccupation des dirigeants américains. Ainsi, sans attendre les premières indications de l'enquête en cours sur la « méprise » de la marioe américaine dans le Golfe, qui a coûté la vie des deux cent quatre vingt-dix passagers d'un Airbus de ligne iranien, le président Reagan et le vice-président Bush ont entièrement entériné la version du capitaine Rogers, commandant du Vincennes sans même tenir compte de certaines contradictions relevées par le Pentagone. L'appareil iranien descendait-il en direction du Vincennes on, au contraire, montait-il de sept mille à quatorze mille pieds comme il en avait demandé l'autorisation? Le Pentagone aurait deux rapports contradictoires sur cette question que l'enquête pourra peut-être élucider.

Mais, pour le président Reagan, tout est clair : « L'avion commençait à descendre... Le commandant a cru à descendre... Le commandant a cru que son navire allait être atraqué. » Brel, « cette grande tragédie (» Je ne la minimise pas ». a-t-il dit) est essentiellement un « accident com-préhensible ». Pour sa part, le vice-président Bush a fait état des sopt messages d'avertissement adressés à l'Airbus iranien. «Le commandant [du Vincemes] a fait ce qu'il avait à faire », a-t-il ajouté.

Le gouvernement américain n'envisage pas pour le moment, semble-t-il, d'excuses ou des réparations financières pour l'Iran. . Nous attendons les résultats de l'enquète », a dit le président. Apparemment, sa conscience paraissait moins troublée que celle du capitaine Rogers déclarant : « (...) Toute ma vie, je supporteral le fardeau de ceste décision ». Ce dernier ajoutait cependant que, étant donné les circonstances et les informations dont il disposait, il avait pris sa décision pour « protèger [son] navire et [son]

équipage ». Visiblement irrité par l'assimilation entre la destruction de l'Airbus et celle de l'avion sud-coréen abattu par les Soviétiques en 1983, le président Reagan n'a pas hésité une seconde à reprendre la thèse contro-versée selon laquelle les Soviétiques auraient identifié l'appareil sudcoréen avant de l'abattre. Plusieurs experts, certains travaillant pour la

ment soviétique s'était alors contents d'une identification rapide de la cible sans se rendre compte qu'il s'agistait d'un avion commercial.

A dire vrai, l'opinion américaine dans sa majorité partage avec ses dirigeants ce sentiment de solidarité envers I'US Navy. Les parlementaires doivent s'en rendre compte puisqu'aucune voix autorisée ne s'es élevée au Congrès pour mettre en cause l'action du Vincennes. Les lesders démocrates, à commencer par M. Dukakis, semblent intimidés. Ils ont mis une sourdine à leurs critiques antérieures de la politique américaine dans le Golfe, mais cette réaction pourrait se dissiper au cours des prochains jours, quand le Congrès se réunira de nouveau. A l'approche de l'ouverture de la campagne électod'utiliser l'affaire pour alerter l'opi-nion sur les dangers auxquels les boys » se trouvent exposés.

Certes, l'administration Reagan a déjà dit qu'il n'était pas question de changer de politique, mais, tout au plus, les instructions permanentes données au commandement de l'US Navy concernant le recours à l'emploi de la force. Les démocrates, cependant, estiment pouvoir compter sur l'appui du grand public qui, sur la base du précédent de la destruction de la caserne des marines à Beyrouth. en 1983, réagirait très mal si ses soldats payaient de leur vie l'accomplissement d'une mission dont la portée lui échappe et dont la durée n'a pas été précisée. Plusieurs parlemen-taires insistent déjà pour l'applica-tion du War Power Act de 1973, justifiée à leur avis par l'état de guerre de facto dans le Golfe. La loi impose an président de demander au Congrès son approbation pour la pro-longation de la mission de protection assurée par les navires américains.

Pour le moment, le ressentiment à l'égard des Iraniens est trop fort pour encourager les démocrates à s'engager dans une critique ouverte du pré-sident Reagan, commandant en chef des forces armées, surtout quand l'imam Khomeiny lance un appel aux armes contre le . Grand Satan ». De préférence à use attaque de front contre la politique officielle, l'objec-tif des démocrates est d'obtenir de l'exécutif une limitation dans le temps de la présence navale améri-caine dans le Golfe.

## Le nouveau plan militaire de l'hodjatolessam Rafsandjani

Près d'un mois après sa nomination comme commandant en chef des forces armées par intérim, l'hod-jatoleslam Rafsandjani, président du Majlis, a révélé, le samedi 2 juil-let, un nouveau plan en vue de rega-gner l'initiative dans la guerre du Golfe. Il a annoncé la création d'un commandement général des forces armées comprenant des représen-tants du gouvernement, de l'armée régulière et des gardiens de la révo-lution.

M. Rafsandjani a expliqué les récentes défaites subies par les Ira-niens sur le front par la faiblesse des niens sur le front par la faiblesse des mesures prises en vue de mobiliser la population. • Jusqu'à présent, a-t-il dit, notre politique consistat à ne pas perturber la vie du pays, en maintenant la guerre à un niveau susceptible d'assurer graduellement la défaite de l'ennemi. Les nouvelles conditions nous imposent de modi-fier cette politique. Nous despur fier cette politique. Nous devons désormais porter au front toutes les forces du pays pour faire pencher la

Le nouveau chef de l'armée a cependant exclu, pour l'instant du moins, une fusion organique entre l'armée régulière et les gardiens de la révolution, et a affirmé que la tâche principale du nouveau commandement général des forces armées devrait être d'accroître la vue de la création éventuelle d'une ssante force armée, reconn puissante force armee, recommassant ainsi que les divisions entre l'armée ainsi que les divisions entre l'armée et les gardiens de la révolution demeuraient profondes. « Le plan que je propose, a-t-il dit, ne vise pas à réduire le pouvoir ou l'autorité de l'armée ou des gardiens de la révolution, mais à créer une force monolithique et harmonieuse. »

Il a cependant laissé entendre que ses préférences allaient vers un renforcement de l'armée régulière. « Le

OFFICIERS MINISTERIELS

VENTES PAR ADJUDICATION

Rubrique O.S.P. - 64, rue La Boétie, 45-63-12-66

Vente sur saiste immobilière an Palais de justice de BOBIGNY le mardi 12 justet 1988, à 13 h 30 EN UN SEUL LOT

PAVILLON aux PAVILLONS-SOUS-BOIS

14, allée Bertie-Albrecht

composé d'un sous-sol divisé en 2 pièces, d'un rez-de-chaussée compr. une entrée desservan nue pièce à usuge de cuisine, une salle de séjour, water-closet, d'un 1= étage divisé et 2 pièces. Avec jardin.

Mise à prix : 150 000 F

Sadresser pour lous rouseignements : : M. Janko PIETRUSZYNSEJ, avocat, 28, rue Scandicci, à 93500 PANTIN abinet de la SCP SCHMIOT, DAVID, GUIRBERE, société d'avocats, 76, avenue de Wagram, à PARIS (17) - Tél. : 47-63-29-24.

plan à long terme de l'Iran, a-t-il indiqué, est d'accroître le rôle des appelés et de renforcer en perma-nence leur présence au front. Les volontaires [bassidji] doivent être plus nombreux mais n'intervien-dront qu'en certaines occasions. » Dans ce but, il a préconisé une modification des lois de conscription datant du temps de la paix et a proposé de prolonger la durée du ser-vice militaire – actuellement de vingt-huit mois - et de rappeler de nouvelles classes de réservistes.

Le plan proposé par M. Rafsand-jani rejoint les suggestions de l'aya-tollah Montazeri, le dauphín de l'imam, qui avait déclaré après la chute des lles Majnonn qu'une « solution fondamentale devait être trouvée en vue de créer une organi-sation militaire puissante et unifiée. sation militaire puissante et unifiée, quel qu'en soit le nom, et d'éliminer les organisations parallèles et leur ingérence ».

M. Rafsandjani, dont le rôle da le pays ne se limite pas au seul domaine militaire, a également sug-géré une révision déchirante de la politique extérieure iranienne, politique qui, selon lui, explique en partie les faiblesses militaires. « Nous devons cesser, a-t-il dit, de nous créer constamment des ennemis. Jusqu'à présent, nous avons, par nos gesticulations révolutionnaires, poussé ceux qui auraient pu rester neutres dans le camp de nos ennemis, et nous n'avons rien fait pour gagner à notre cause ceux qui auraient pu être des amis. »

« Nous devons, a-t-il conclu, contrer les efforts des ennemis de l'Iran, qui essaient de nous faire passer pour les principaux respon-sables de la poursuite des hostilités et de faire accréditer l'idée que l'Irak est seul à rechercher la

## Jour de deuil à Doubaï

consulat iranien de Doubai, ils le fundi 4 juillet, la liste des deux cent quatre-vingt-neuf vic-times de l'Airbus A-300 d'Iran Air abattu la veille par les forces américaines. Sans un mot, les mains glissent devant les yeux. en signe de deuil.

Sous una banderole, confectionnée à la hâte, on peut lire : « Jamais, nous ne céderans ». Des brochures anti-américaines s'étalent sur des étagères. Pour le consul général, Ahmad Asraf Islami, on ne saurait parler de méprise de l'US Navy. « Aujourd'hui, selon lui, les Américains ne peuvent cacher au monde qu'ils tuent des inno-

### « C'était la volonté divine »

La communauté iranienne de Doubaï, prospère émirat arabe qui fait face à Bandar-Abbas — d'où avait décollé l'Airbus distante seulement de 250 kilomètres, est plongée dans l'afflic-tion. Dans leur majorité, les victimes du drame de dimanche venaient ou revenaient ici. A l'arrivée du voi 18855 les attendaient des parents, des amis ou des relations, instellés à Daubei de longue date, ou émi-grés récents. Iran Air, officiellement per sympathie pour les vio-times, a annulé lundi ses vols à destination de Doubei.

« Les Américains sont des criminets, des fous. Je suis déses-péré », dit Muhernmad Gulam Gulami, un négociant de trentscinq ans, qui a perdu sa femme, son beau-frère et huit neveux et nièces. Peu politisés, souvent musulmans sunnites, et jusqu'à présent guère sensibles aux diatribes anti-américaines du régime chite révolutionnaire de Téheran, les traniens de Doubaï en veulent

devaient être drogués pour être incapables de distinguer un F-14 d'un avion civil », estime un res-ponsable de l'aéroport, originaire d'Iran. Le chef des enquêtes de

Doubai (AFP). - Devant le la police, Abdulaziz Mohammed Abdullah, aux loi iraniennes, a aussi perdu sor père et cinq autres parents, qu de l'autre côté du Golfe arabopersique. « C'était la volonté divine », a-t-il dit en apprenant la

> Dans les quartiers de Karama et de Morched, de part et d'aums du bras de mer qui divise la ville, des marchands iraniens n'ont pas ouvert leurs magasins, par respect pour les femilles endeuilrespect pour les remilles endeui-lées. Ceux qui ne regardent pas le journel du soir de la télévision iranienne, facilement captée à Doubai, sont invités par les officiels iraniens à une cérémonie funèbre à la mosquée Hussein, en bordure des quartiers huppés.

Puissants - on estime leur nombre de 50 000 à 70 000, soit le cinquierne de la population de l'émirat, — les traniens sont, ici comme dans d'autres monar-chies du Golfe, étroitement surveillés. Mais s'ils ne peuvent disd'institutions utaires indépendantes, poser leur influence est très forte dans le négoca. Depuis longtemps, l'Iran commerce avec Doubai. Avec la guerre, ce lien commercial est devenu vital pour la République islamique. De ses provinces débarquent dans l'émi-rat les tapis, le cavier ou les pis-taches générateurs de devises fortes. Et d'ioi repartent, par mer ou air, toutes sortes de marchen-dises que l'Occident refuse à

La guerre qui fait rage au nord de leur pays, à la frontière entre l'Iran et l'Irak, ou au large, avec les marins des pétrollers pour victimes, n'a jamais atteint, ni Iraniens de l'extérieur. La faute > américaine aura-t-elle pour effet de mobiliser la disspora dans un combat qu'elle ne faisait pas sien ? Tel est sans doute l'espoir de Téhéran. « Nous sommes tous des soi-dats. Etre tué sur le front, ou vic-time de l'Amérique dans le Golfe, c'est pareil », a lanca dimanche soir un diplomate iranien aux familles venues aux nouvelles.

## Le Djihad islamique menacerait de mort un otage américain

Beyrouth (AP). – Un correspondant anonyme se présentant comme le porte-parole des ravisseurs proirantens du Djihad islamique a menacé mardi de tuer un des otages américains. Terry Anderson ou Thomas Sutherland, pour se venger de la destruction de l'Airbus. « Le Djilhad islamique menace de tuer un des deux otages américains qu'il détient à 20 heures » (19 heures,

heure de Paris), a déclaré l'homme, dans un appel téléphonique cité par la Voix de la nation, une radio sun-

Il n'était pas possible d'authenti-fier cet appel ; le Djihad a toujours affirmé que son mode d'authentifi-cation était l'envoi, avec tout mes-sage, de la photo d'un otage qu'il détient.

## Les énigmes de l'Airbus iranien

(Suite de la première page.) L'Airbus a été abattu à un endroit du détroit d'Ormuz, dénommé
Darax, où le couloir aérien A 59 se
divise en deux branches, dont l'une
file vers Doubai. Il paraît peu probable que l'appareil se soit trouvé, à l'occasion d'un voi d'une demi-heure, en dehors d'un couloir qui ferait 36 kilomètres de large. D'autre part, 36 kilomètres de large. L'anua pour l'Airbus était soit en montée pour gagner l'altitude de 14 000 pieds gagner l'attitude de 14 000 pieus (4 600 m), manœuvre annoncée à l'avance par l'équipage, soit en palier à cette altitude. L'endroit où est tombé l'avion, à mi-distance entre Bandar-Abbas, d'où il avait décollé, et Doubal, où il se rendait, semble confumer ces deux hypothèses. Mais la vitesse constatée de 830 km/h était effectivement plus importante qu'il n'est attendu d'un avion au maximum de son chargement et dans cette phase de vol

cette phase de vol.

Les Américains font encore valoir qu'ils n'ont pu identifier l'avion, celui-ci n'ayant pas répondu aux sept demandes d'identification que le Vincennes lui a lancées sur la fréquence de détresse internationale. Selon le témoignage d'un pilote civil iranien, Massoud Razevi, les équipages traversant le Golfe n'écoutent pas et ne répondent pas aux demandes d'identification des bâtiments de l'US Navy. • Il y a telledemandes d'identification des bâti-ments de l'US Navy. Il y a telle-ment de trafic aérien dans cette région que nous ne répondons jamais aux appels radio des navires de guerre américains, a-t-il déciaré. La plupart des messages radio sont ambigus ou inimelligibles. On ne

cette phase de vol.

Telle est l'ultime interrogation : les deux « transpondeurs » (1) dont était équipé l'Airbus d'Iran Air étaient-ils en état de marche ? Si oui, pourquoi les instruments du Vin-cennes n'ont-ils pas identifié la « signature » incontestablement civile qu'ils lui adressaient de façon continue? C'est de ce côté que l'enquête devra apporter des éclair-cissements, car le radar du croiseur ne pouvait fournir à ses opérateurs que des images synthétiques numériques n'ayant aucun rapport avec la taille de l'avion, que les échos des radars classiques permettent de met-tre en évidence.

Il faudra attendre que les Iraniens récupèrent les deux boîtes noires de l'Airbus A 300 pour qu'on en sache l'Airous A 300 pour qu'on en sache plus loug sur les moments qui ont précédé la catastrophe. Cette récupération ne devrait pas poser de problèmes techniques, car les fonds marins n'excèdent pas 40 mètres dans la région. Reste à savoir si les Iraniens disposent de machines de décryptage en état de marche pour analyser les natumètres techniques. analyser les paramètres technique de la montée et de la fin du vol 655.

Instrument qui donne par radar l'identité et les caractéristiques de l'appareil.

ALAW FALLIAS

HENRI PIERRE.

H

Ce mois-ci, a

LES MICRO-ORDINATION PUR! ABLES THE REPORT OF PROCESSES

\* PRODUITS COMPACHED DE . C ! US 1-23:

· CANCONAS:

· CHURCHIF XIE

Proche-Ori

detroit d'Orma

galeclarations de Ma Thatel le processus de normalisati

THE REAL PROPERTY.

A SERVICE CANA

Sections of London

## d'Iran Air par l'US Na

Proce on part, la Syrie, principal allie le Plant in part, in communique officiel of m. truction de l'Airbus.

All un communique officiel est me l'airbus des Esniv-Unix des ties hunt. de migris (des Etaty-Unix) des ties hand des flottes étrangères dans le Golfe arabe.

L'u parte-parole du ministère alchiaffaires étrangères a déclare qu', au monte des efforts internationaux loussies se été part est solution pacifique et bound consille » it est particulièrement dins qu'un état inventi d'une part exentielle de maint et de la sière. sion de maintien de la paix et de la séculie mationair soit directement impliqué de

## Vashington entend se justifier erant l'opinion internationale

is de se jourifier devant rebilipse mondrair parait sebatic procespation des M. Athu, same militat indications de les sur la « méprine » madricaine dans le is in the des dean that is version du nandent du w temir comple L'appared transen Brossian du Fraelle, montait-il de e mille produ DOS BARRAL CIERS sirgo per se DESTRUCTION DESTRUCTION

ber Kanpen, Commenced a 175 re allate stre strague. provide respedit ( - de ac par - e-i-i dit) an of the specialists rates Polet on part, in vice-alt a fact dist dist ment verticeten after in a fact. William I are an interest of Pasman américan

de pour le moment, phonon ou des régare-nes pour l'Irea. - Acous les sécultais de Bit hi provident Appeque unte du capitaire \* (...) Taute me that is furnison do 1994 4 BETBIEF BIGHTEI dient donné les cir-n informations dons il

on and carden abuttu-tion on 1983, is propen in pure believed une major in challes recover-mells has Associated

CIA, estimates one le comment activitation contracted affine activitation contracted d'une activitation contracted d'un activitation contracted d'un activitation contracted activitation activitation activitation actività activit A dire ven, Espaining dans si no concepto de directo de concepto Sounds with the Part of the State of the Sta elcice and the ball of Canal Jacon on Park ders democrate, when M Dukake smeles as out mis mus .. mique 1 225.

antérieure, de la police gaine que la come mes busy process of the desired for the desired fo reunita de la calcala dista Posseriare of the series fair, les de la suite de Cuther I. The News nem sur in a transfer - With the second second Cenes, Laterage de changer de o

plus, les montes dennece at PUS Navy at Maria appropria on late of the state dets part begen ge-**PERSONAL CONTRACTOR** the presidence Talefen, indirekte. Three dig that the

> the backer on the con-AR President of the P Congress of AMERICAN CO. Market product Positive of their Effential of the second And the Maria 49's danger up her late. · August Martin (1992) · <del>有时</del>知识(1995) MCGC . .

Marian San

HENE SE

tilide a comment

all painted the J April 1944 4 - 37 ( fg) ( ) - - - -Textend of Ad Pappared and Person of the Paper of the P offerge state of the most way

## nigmes de l'Airbus iranie

282 6m.

Page 1971 1

Sec. 4

I to make the

A Secretary Section 1

Telegraphy of the second

Figure 1

Photos & ma madern; PROPERTY APPROPRIES late adequa A 10 us tenellos, dest l'aper Il paralli peu probagit felet tremere, a templare that Property to the property of the de 14 cm ports PARTY BRIDGE OF PATHER L'androis ins sint Bir and district and the state of the state

Section . the species paper of the second secon The police of

tawn is Subjects: 64. 25 ... Total a description of the same of the sam Milant Sept Spire "Blates " ... Bart dental Million Lawrence the distance of the best place of the best place

Bir Pinter San Transport Speller ein m

## Proche-Orient

## au-dessus du détroit d'Ormuz

action meurtrière et attentatoire, au surplus, à la sécurité de l'aviation civile ».

A Bagdad, le chef des Moudjahidin du penple (mouvement iranien d'opposition armée). M. Massoud Radjavi, a condamné la « catastrophe », mais il a reproché aux Etats-Unis d'en avoir accepté la responsabilité, « Ou ne pouvait imaginer de la part des Etats-Unis on meilleur secours an régime de Khomeiny, qui va exploiter cyniquement le sang des innocents, victimes en fin de compte de son propre bellicisme », a-t-il

A Managua, le président nicaraguayen Daniel Ortega, dans un message spécial aux Américaiss, à l'occasion de leur fête d'indépen-

dance du 4 juillet, hudi, a accusé l'administration Reagan d'avoir commis « un véritable génocide ».

Le Japon craint que l'affaire de l'Airbus n'accélère un retrait des Etats-Unis du Golfe. « Le débat va s'intensifier anx Etats-Unis sur un retrait du Gotse », à quelques mois de l'élection du successeur du président Ronald Reagan, a estimé le vice-ministre de la défense, M. Seiki Nishihiro. « Je soukaite que cela n'ait pas d'influence sur le passage des hateaux japonals » dans la région, a-t-il ajouté. La majorité du pétrole japonais - 55% l'au dernier - transite par le Golfe, et les pétroliers nippons ont hénéficié de la présence américaine. - (AFP,

## Les déclarations de M<sup>me</sup> Thatcher pourraient ralentir le processus de normalisation avec Téhéran

LONDRES de notre correspondant

Le chargé d'affaires iranien à Loadres, M. Akhound Zadeh Basti, a exprimé le lundi 4 juillet, « le chagrin et la consternation » de son gouvernement après la déclaration faite dimanche par M. Thatcher. Cello ci avait certes regretté « les pertes en vies humaines » subies par les Iraniens mais avait également affirmé « le droit à l'autodéfense des forces engagées dans ces hosti-

Ce prompt soutien au grand allié a américain en difficulté confirmant la « relation spéciale », qui unit Londres et Washington a suscité la colère de Téhéran. M. Akhound Zadeh Basti avait convoqué la presse pour l'occasion. Il a soigneusement mesuré les termes de ses récriminations contre la - Dame de fer », notant le « caractère précipité » de la prise de position britannique. « Nous aurions espéré que tous les gouver-nements épris de paix condanne-raient catégoriquement cet acte de barbarie. S'ils demeurent indifférents, ils ouvrent la voie à d'autres incidents de ce genre ailleurs dans le monde -, a-t-il affirmé. Le chargé d'affaires iranien a donc laissé pla-ner l'idée de représailles contre Lon-dres mais en termes tellement vagues que les spécialistes du Foreign Office en ont conclu que Téhéran avait décidé de passer

M. Akhound Zadeh Basti a rencontré hadi, M. Robertson Young, chef de la direction du Moyen-Orient au Foreign Office; il n'a mentionné « qu'en passant » la déclaration de M= Thatcher. Les deux hommes se voient régulière-ment, parfois chaque semaine. depuis plusieurs mois. Londres et Téhéran ont déja apuré le contentieux concernant leur bâtiments diplomatiques respectifs. Les Ira-niems paraissaient jusqu'à dimanche désireux d'aller plus loin. On estime au Foreign Office que cette affaire va sans doute ralentir le processus de normalisation en cours entre Londres et Téhéran mais qu'elle ne va

Les responsables du Foreign Office demandent « à l'occasion », lorsqu'ils rencontrent des responsables iraniens, que ceux-ci · exercent leur influence · an Liban pour faire libérer les trois otages britanniques qui s'y trouvent : MM. Terry Waite, John McCarthy et Brian Keenan. Il s'agit d'une - pression humanitaire et morale - et non d'une amorce de

négociation, explique-t-on ici. L'archevêque de Cantorbéry, le D' Robert Runcie, a exprimé lundi - douleur - devant la - tragédie - de l'Airbus d'Iran Air et a demandé su chargé d'affaires de · transmettre ses condoléances au

peuple iranien ». On estime, dans l'entourage du Dr Runcie, que les propos de M= Thatcher pourraient avoir compromis les chances d'une libération prochaîne de M. Waite, émissaire personnel de l'archevêque, retenu en otage au Liban depuis jan-vier 1987.

Une émission parlementaire orga-nisée par le D' Runcie s'est rendue il y a deux semaines à Téhéran pour s'informer du sort de M. Waite et des deux autres otages; elle avait paru plutôt optimiste à son retour. M. David Waite, le frère de l'inté-ressé, a, de son côté, critiqué lundi la déclaration de M. Thatcher. DOMINIQUE DHOMBRES.

### A Moscou

## Réaction officielle tardive et relativement modérée

L'Union soviétique a dénoncé, le lundi 4 juillet, la destruction de l'Airbus iranien, comme une conséquence prévisible de la présence militaire américaine et de son aventurisme dans la région du Golfe arche-pressione. Le porte-public arabo-persique. Le porte-parole, M. Guennadi Guerassimov, a fait savoir, an cours d'une conférence de presse, que les autorités soviétiques, dans un télégramme de condoléances aux dirigeants iraniens, léances aux dirigeants iraniens, avaient déploré le « décès tragique » des passagers de l'Airbus. M. fouli Vorontsov, premier vice-ministre des affaires étrangères, a, d'autre part, en un entretien avec l'ambassadeur iranien à Moscou. Aucun détail n'a été fourni par M. Guerassimov sur

Un communiqué assez tardif de l'agence Tass a réfuté les justifica-tions de Washington dans ses tenta-tives d'accréditer l'idée d'une · erreur », et a demandé le retrait de la flotte américaine, tout en reformulant la proposition soviétique, faite en septembre à New-York, qui préconisait le déploiement d'une force de l'ONU. L'URSS maintient elle-même un détache-ment naval dans le Golfe. L'agence Tass qualifie les militaires améri-

cains d'« incompétents ». Le gouver-nement soviétique n'a réagi que lundi après midi, après que des réactions de l'a opinion publique forent diffusées par Tass.

Le ton du communiqué final contraste fortement avec les mises en cause virulentes de Radio-Moscou peu auparavant, fustigeant ce « massacre collectif intentionnel perpétré de sang-froid », tandis que la Pravda de lundi qualifiait l'événement de « crime monstrueux » et d'« acte terroriste ».

Interrogé au cours de la confé-rence de presse de lundi sur ces dif-férences d'attitude, M. Guerassimov a expliqué que Moscon ne voulait pas imiter la «folle réaction antiso-viétique» qui, aux Etats-Unis, avait suivi la destruction en septembre 1983 par la chasse soviétique du qu'il n'y avait pas de comparaison possible entre les deux événements puisque l'avion sud-coréen survolait l'espace soviétique alors que l'Airbus passait dans « un couloir établi au dessus d'eaux internationales .. - (AFP, Reuter, UPL)



## Ce mois-ci, au sommaire

 LES MICRO-ORDINATEURS **PORTABLES** 

Un dossier spécial : 35 modèles à l'essai

 PRODUITS COMPAGNONS DE LOTUS 1-2-3: Traitement de textes, graphiques, communication

CONCOURS:

Soft & Micro lance un défi à ses lecteurs utilisateurs de Lotus 1-2-3. De nombreux cadeaux à gagner.

• L'HYPERTEXTE :

Un nouvel environnement logiciel sur PC



En kiosque pendant **2 MOIS...** 

SOFT & MICRO est édité par EXAPUBLICATIONS, 10, rue Fresnel, 75116 Paris.

# LA MAISON DES-

61 rue Froidevaux 75014 Paris



deurs - 12 autres versions de teintes et placages d'essences véritables

## Du meuble traditionnel... ... au meuble contemporain.

500 modèles 14 lignes et styles 53 coloris, teintes ou essences de bois



## **CATALOGUE GRATUIT** dans nos magasins

A PARIS: 61, rue Froidevaux

Magasins ouverts le lundi de 14 h à 19 h du mardi au samedi

inclus de 9 h à 19 h sans interruption. RER : Denfert Rochereau - Métro : Denfert Rochereau - Gaité - Edgard Quinet - Autobus : 26, 38, 58, 68 - SNCF : Gare

Nouveau en région paristenne : Arpajon (200 m avant la sor-tie Arpajon Centre) - 13, route nationale 20 - Tél. : 64 90 05 47.

BORDEAUX 10, rue Bouffard, tèl. 56.44.39.42 BRIVE (Point Expo) 30, rue Louis-Latrade, tél. 55.74.07.32 CLERMONT-FERRAND 22, rue G.-Clémenceau, tél. 73.93.97.06 DIJON 100, rue Monge, 161. 80.45.02.45

DRAGUIGNAN (Point Expo), ZAC de tél. 94.67.33.19 GRENOBLE 59, rue St Laurent, tel. 76.42.55.75 LILLE 88, rue Esquermoise, tél. 20.55.69.39 LIMOGES 57, rue Jules-Noriac, téi. 55.79.15.42 LYON 9, rue de la République, (métro Hótel-da-Ville tel. 78,28,38,51 MARSEILLE 109, rue Paradis. (mètro Estrangin). tél. 91,37.60.54

MONTPELLIER 8, rue Sérane, (près Gare). tel. 67.58.19.32

**OU DANS NOS MAGASINS RÉGIONAUX** NANCY 8, rue Piétonne St-Michel, (face Saint-Epyre), tel. 83.32.84.84 NANTES 16, rue Gambetta (près rue Coulmiers), 40.74.59.35 NICE 2, rue Ottenbach, tél. 93.88.84.55 POITIERS 42, rue du tél. 49.41.68.46

RENNES 18, quer E.-Zola, (près du Musée), tèl, 99.79.56.33 ROUEN 43, rue des Char-ST-ETIENNE 40, rue de la STRASBOURG 11, rue des TOULOUSE 1, rue des Trois-Renards, (près place St-Sernin), tél. 61.22.92.40 TOURS 5, rue H.-Barbusse, (près des Halles). M. 47.38.63.66

Magasins ouverts du mardi au semedi inclus.

par téléphone 24 h / 24(Répondeur automatique)

(1) 43 20 73 33 OU AVEC CE BON >

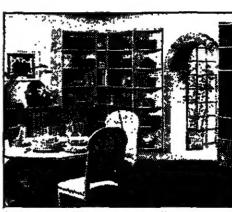

Bibliothèque "Ligne Standard" (version Frêne Naturel)



Bibliothèque "Louis XIII" - 28 modèles -2 hauteurs - 4 largeurs - 5 profondeurs -

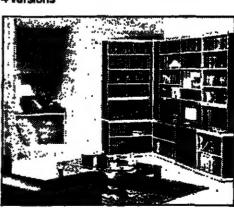

Bibliothèque "Alu 50" - 30 modèles - 4 hauteurs - 2 largeurs - 3 profondeurs - 4 coloris

| 39 |                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | BONPOUR                                                                                                                                                                                                  |
| 2  | IN CATALOGUE COATUE                                                                                                                                                                                      |
| 2  | UN CATALOGUE GRATUIT                                                                                                                                                                                     |
|    | A remoyer à :<br>La Maison des Bibliothéques 75680 Paris Cadex 14                                                                                                                                        |
| !  | "l'aimerais recevoir rapidement et gratuitement votre<br>dernier catalogue complet sur tous vos modèles de<br>bibliothèques, avec tarif et liste des magasins, ceci<br>tans aucun engagement de ma part. |
|    | Mr Mma Mile                                                                                                                                                                                              |

| Prénom            |      |   |
|-------------------|------|---|
| Adresse           | <br> | - |
| Code postal       |      |   |
| Vite              |      |   |
| Tél. (lacultatif) |      |   |
| Profession        |      |   |

(Suite de la première page)

Notamment pour cette raison, les troupes soviétiques, contrairement à ce qui avait été annoncé fin mai (le Monde des 27 et 28 mai), n'ont pas quitté la ville de Jalalabed qui commande l'une des deux routes stratémande l'une des deux routes stato-giques (l'autre étant celle de Kanda-har vers Quetta) reliant l'Afghanistan au Pakistan et qui per-met l'approvisionnement de Kaboul et la sortie des exportations

A Jalalabad, entre mille et deux mille soldats soviétiques sont tou-jours dans la ville. Les rodomon-tades de certains che's de la résistance, notamment de M. Gulbuddin Hekmatyar, chef du Hezb-I-Islami, qui avait trop vite annoncé la chute de la ville, ont fait long feu. Il est la résistance n'ont pas voulu, comme le sonhaitait M. Hekmatyar, d'une offensive générale qui aurait été trop coûteuse

Les moudjahidins renforcent pourtant leurs positions autour de la ille : récemment un convoi d'environ I 500 chameaux et chevaux chargés de roquettes de longue por-tée pour PM 12, de mines antichar, de matériel de transmission, chemi-nait lentement sur les pistes du Nan-

Le jour, la ville est progonverne-mentale, parce qu'il faut bien que le commerce se poursuive; la nuit, Jalalabad change de camp: plu-sieurs centaines de personnes montent sur les terrasses, raconte un témoin, et crient « Allah Akbar ». Parfois, comme à Kaboul, les roquettes tombent sur la ville mais, dans l'ensemble, la résistance attend que le temps et les « barbes blanches » fassent leur œuvre. Les « moudi » ont espéré que la popula-tion aliait se soulever contre la garnison mais les « bazari » (les gens du bazar, les boutiquiers) n'out jamais fait de grands résistants.

Autour de Jalalabad, plusieurs centaines de miliciens constituent, avec leurs familles, une sorte de avec tens ramines, une sorte de cone tampon. La formation des milices est le résultat d'une politique progressive mais systématique enga-gée depuis plusieurs années par le régime de Kaboul. Venus de localités déjà évacuées par les troupes gouvernementales pour éviter qu'ils se railient à la résistance, les milicieus empêchent les assaillants de progresser vers le centre de la ville. Le régime du président Najibullah s'est efforcé de se prémunir, sans y réussir vraiment, contre des défections massives : la plupart du temps, les garnisons sont composées de sol-dats originaires de régions diffé-rentes (afin d'éviter de trop évi-dentes solidarités ethniques), et mêlent trois sortes d'unités qui se surveillent mutallement l'acces surveillent mutuellement, l'armée, la *tsarandoy* (police militarisée) et les unités combattantes du Khad (services secrets afghans).

Le nombre des défections est variable selon les régions : les soldats ne sont pas très enclins à déposer les armes devant des groupes de moud-jahidins appartenant aux partis les phis fondamentalistes, notamment le - Hezb - de Gulbuddin Hekmatyar, craignant les excès d'une justice islamique expéditive. Des « arrange-ments » entre les troupes régulières et la guérilla ne donnent pas tou-jours lieu à des défections, bien que le nombre de celles-ci aille croissant. A Ghazni, ville évacuée per les

Chardzhou & ODouchanbe U. R. S. Kunduz Khagahad IRAN

PROV DE RONTIERE DU NORD OUEST PAKISTAN ALOUTCHISTAN KANDAHAF

## Moscou amnistie ses déserteurs

« Au nom de l'Etat soviétique, je déclare que les soldats en mission (...) en Afghanistan qui rega-gneront leur patrie (...) jouiront de tous les droits politiques, sociaux et autres garantis par la Constitution de l'URSS à tous ses citoyens. » Ainsi, le procu-reur général Alexandre Soukharev a-t-il annoncé, le luncii 4 juil-let à Moscou, l'amnistie inconditionnelle accordée à tous les Soviétiques capturés en Afchanistan au cours de buit

cipe les trois cent douze soldats portés disparus depuis décembre 1979, mais le procureur a d'entre eux étaient présumés morts. Sur les deux cents restant en vie, certains sont prisonniers au Pakistan, « plusieurs dou-zaines », selon M. Soukharev. sont réfugiés aux Etate-Unis, « un peu moins au Canada » et « plusieurs autres » dans différents pays européens. L'armistie couvre aussi bien ceux qui, en accord avec les moudjahidins ont « choisi la liberté » que ceux qui, en Afghanistan mēme, sont passés avec armes et bagages du côté des « contrerévolutionnaires ».

Il s'acit, a dit le procureur général, de gens e qui n'ont pes pu résister à la propagande hostions pendant leur captivité ». Mais, même ceux qui « ont enfraint la loi [les déserteurs par exemple) seront, conformément aux principes nobles de l'huma-nisme socialiste, amnistiés ».

M. Soukharev a dénoncé « les nventions concernant les prétenattendaient les soldats capturés reconnu que ces « inventions » pouvaient être nées du cas, tout à fait authentique, de Nicolai Ryjkov, un ancien déserteur condamné à douze ans de travail pour haute trahison à son retour en URSS en 1986. Ryjkov avait gagné les Etats-Unis avant de rentrer à Moscou. Depuis la mise en place de la « perestroika », l'ancien désenteur a été libéré et pardonné, a précisé M. Soukha-

Plusieurs dizaines de milliers de Soviétiques faits prisonniers par les Aliemands furent accusés de nazisme et exécutés ou envoyés dans des camps par Staline, à la fin de la seconde guerre mondiale.

troupes soviétiques (ainsi que tous les postes environnants) les 29 et 30 mai, les va-et-vient entre la cité et l'extérieur sont devenus incessants. La plupart du temps, ces missions de ravitaillement, de renseignement, voire de bons offices, sont confiées aux anciens ou à de très jeunes ado-lescents que l'âge protège contre tout enrôlement forcé au sein de l'armée régulière. Entre Kaboul et le reste du pays, le commerce n'a jamais cessé: « Je viens de com-

mander 2 000 sacs de ciment à un grossiste de la capitale, raconte un représentant d'une organisation manitaire, et je suis sûr d'être livré en temps voulu. » Dans certains cas, il n'y a pas de

dialogue possible; notamment parce que tout le système tribal s'étant effondré, il n'y a plus d'intermé-diaires. C'est le cas à Khost dans la province du Paktia où la ville, ceinturée par la guérilla, est ravitaillée par avion. Gardez, au nord-ouest, est encore étroitement contrôlée par les troupes gouvernementales. C'est par cette localité que passent les convois qui ravitaillent une autre grande ville de la région, Ghazni, faute de pouvoir emprunter la route directe, vers Kaboul, qui est coupée par la

résistance. Plus au sud, les moudjahidins contrôlent également les loca-lités de moyenne importance situées

sur la route qui mène à Kandahar, la deuxième ville du pays, c'est-à-dire Qarabagh, Shahjoy et vraisemblablement Qalat, la capitale de la pro-vince de Zabul.

Dans Kandahar, les combats font rage de quartier en quartier, parfois de rue en ru emparée de la plupart des localités, les troupes soviéto-afghanes, pour leur part, tenant encore toute la par-tie est de la ville, proche de l'aéroport. La route menant à la frontière est, en revanche, parfaitement libre, grâce à Ismat Muslim, un curieux personnage... - Seigneur de la guerre », - bandit d'honneur » pour

les uns et « traftre » tout simple-ment pour les autres, Ismat Muslim est passé au service du régime de Kaboul par dépit (et aussi par inté-rét) au début de la guerre, la résis-tance lui ayant refusé la place qu'il estimait mériter, en raison de son influence locale et de celle de sa tribo, les Ashekzay.

Surarmé (notamment des undés) par l'armée gouvernementale, le « général » Ismat Muslim a pour mission d'assurer la fibre circu-lation de la route Kandahar-Spindoldak, dernière localité menant à la frontière, puis à Quetta au Pakistan. «Résistant» de cœur, Ismat Muslim a tonjours laissé pas-ser les convois de blessés mondjabidins revenant de Kandahar. A la tête de ses mílices (de 5 000 à 6 000

morts ou de blessés, dont une majo-rité de femmes et d'enfants, a-t-on

l'aube et se sont poursuivis sans dis-

continuer toute la journée, les parti-sans du président de l'OLP, M. Yas-ser Arafat, tentant d'empêcher

l'intrusion d'éléments prosyriers pro-chas d'Abou Moussa. Quatre obus tirés par les forces d'Abou Moussa sont tombés sur un abri souternain où

des femmes et des errants s'étaient réfugiés, faisant vingt blessés graves. — (Reuter.)

20 000 personnes

dans la région de Gorki

indiqué l'agence Tass. L'accident, dont les causes exactes ne sont pas

précisées, n'a feit aucun mort,

Les combets ont commencé à

appris de source palestinienne.

hommes), il est susceptible de passer du jour au lendemain du côté de la guérilla (ce qui constituerait une étape décisive pour la prise de Kan-dahar). Cet anticommuniste notoire est tout aussi capable de décimer certains groupes de la résistance, notamment ceux qui se réclament de Gulbuddin Hekmatyar, son ennemi

Les traveus de E

les fausses facture

1000

Complete to

A to pass de Familie de

building of

au cœur du de

Au-delà de quelques cas d'espèce. la résistance a apparemment chois d'économiser ses forces pendant la durée du retrait soviétique. Le siège de phisieurs villes se poursuit mais la tendance est plutôt d'éviter les pertes civiles et de ne pas donner de prétexte à l'armée rouge de ralentir ou de suspendre les opérations de retrait.

rauge de gaz s'est aussitôt formé, menaçant la santé des habitants de

cette agglomération. Les pompiers ont éteint un début d'incendie qui s'est déclaré dans la gare. Quelques

heures plus terd, les personnes éva-

cuées ont pu regagner leurs habita-

Au début du mois de juin, près

d'une centaine de personnes evalent

trouvé la mort dans l'explosion de trois wagons chargés d'explosifs dans la gere d'Arzamas (500 km à l'est de Moscou). — (AFP.)

. AFRIQUE DU SUD.

Recours en appel pour les « Six de Sharpeville » : les avocats des « Six de Sharpeville » cont déposé, la lundi 4 juillet un recours en appel auprès de la plus hauts autorité judiciaire

afin de pouvoir demander, une seconde fois, la réouverture du procès. Les « six » — une femme et

cinq hommes, tous noirs — ont été condamnés à mort pour participation

LAURENT ZECCHINI.

## A TRAVERS LE MONDE Barajneh, dans le sud de Beyrouth, ont feit au moins une cinquantaine de

### Fermeture des écoles pour trois jours

Cisiordanie

L'administration militaire israé-lienne a ordonné, le lundi 4 juillet, la fermeture de l'ensemble des écoles de Cisjordanie pour une durée de trois jours à partir de mardi, alors que

maisons et en ont muré deux autres, masors et en ont mure deux aures, dans le village de Sinjel (nord de la Cisjordanie occupée), après que leurs habitants eurent été arrêtés pour jets de bouteilles incendiaires. (AFP.)

Une cinquantaine

Les duele d'artillerie interpalesti-niens qui ont éclaté, le lundi 4 juillet, dans le camp-de réfugiés de Borj-el-

DEPUIS 1954

URSS

évacuées

(Publiché) PRÉPARATION À LA PROCÉDURE

D'ADMISSION DIRECTE EN 11º ANNÉE HEC - ESCP - ESCAE EX est Compta/Gestion et LV1 ersonnalisés per matières na écrites 70 beures + 2 contrôles écrits hebdo

trations sux Graux en cours de stage et après les résultat ers de travail en juin-juillet STAGE INTENSIF DE VACANCES du 25 juillet au 30 août 88

ÉTUDIANTS MAJORS de PROMOTION SUCCES IMPORTANTS

TOLBIAC: 83, av. d'Italie 75013 Paris Tél.: 45.85.59.35 + AUTEUIL: 6, avenue Léon-Heuzey 75016 Paris Tél.: 42.24.10.72 +

## Le Monde

Gérant : Amiré Foutaine, directeur de la publication

Anciens directeurs:

Finbert Bente-Méry (1944-1969) Jacques Fauvet (1969-1982) André Laurens (1982-1985)

Durée de la sociésé :

cent ans à compter du 10 décembre 1944.

Capital social: 620 000 F

Principant associés de la société :

Société civile

Les Réducteurs du Monde ».

Société anonyme des lecteurs du Mande,

Le Monde-Entreprises,

MM. André Fontaine, gérant, et Hubert Beuve-Méry, fondateur.

Administrateur général : Bernard Wonts.

Rédocteur en chef : Daniel Verset.

75427 PARIS CEDEX 09 Edité par la SARL le Monde

Reproduction interdite de tous articles, sauf accord avec l'administration

Le Monde en microfilmé et indexé. Renseignements au (1) 42-47-99-61. Commission paritaire des journaux et publications, nº 57-437

et publications, ir J. ISSN: 0395-2037

7, RUE DES ITALIENS,

Composez 36-15 - Tapez LEMONDE

Télex MONDPAR 650572 F Télécopieur : (1) 45-23-06-81 Le Monde TÉLÉMATIQUE

Tél.: (1) 42-47-97-27

**ABONNEMENTS** 

BP 507 09 75422 PARIS CEDEX 09 Tel.: (1) 42-47-98-72 AUTRES PAYS BENELUX TARIF FRANCE 637 F 3 mais ..... 354 F 399 F 584 F 1 337 F 6 mais ..... 672 F 762 F 971 F 9 mois ..... 1952 F 954 F 1 089 F 1464 F 1 200 F 2 530 F 1 ...... 1 380 F 1 200 F

ÉTRANGER: par voie aérienne tarif sur demande. Pour vous abonner, RENVOYER CE BULLETIN accompagné de votre règlement à l'adresse ci-dessus ou par MINITEL : 36-15 LEMONDE code d'accès ABO

uta d'adresse définités ou provisoires : nos abonnés sont invités à for-demande deux semajons avant jour départ. Joindre la dernière bande



### BULLETIN D'ABONNEMENT **DURÉE CHOISIE** 3 mois lag 🗆 6 mois 9 mois

Code postal : \_ Localité : . Pays:

Veuillez auch l'obligeance d'écrire tous les noms propres en capitales d'imprimerie

quatre Palestiniens ont été blessés par balles en Cisjordanie dans la nuit de dimanche à lundi, selon des sources palestiniennes.

be de l'administration militaire israé-lienne dans les territoires occupés, a déclaré que cette décision est « une conséquence de l'agitation qui règne depuis plusieurs jours dans les écoles ». « Cette mesure est un avertissement clair et signifie que nous n'accepterons pas le manière dont ils (les Palestiniers) conduisent leurs études », a-t-il ajouté.

tudes », a-t-il sjouté. D'autre part, les forces de sécurité raéliennes ont détruit, lundi, deux

## Liban

de morts ou de blessés Bori-el-Barajneh

C.S.E.A.

Scule lettre confidentielle en français sur les pays de l'A.S.E.A.N. et la Chine. Correspondents à Singapour, Luals-lumpur, Bangkok, Manille, Djakarta, Hong-Kong, New-York et Londres.

Parait tous les 15 jours. C.S.E.A. Service M. 84, rue de Cléry 75002 Paris. Quelque vingt mille personnes ont dû être évacuées dans la muit du samedi au dimenche 3 juillet, à la suite d'une fuite de gaz zoxique survenue dans un wegon, en gare de Chakhnounia, dans la région de Gorki (400 kilomètres à l'eat de Moscou), a

condamnés à mort pour participation au lynchage d'un conseiller municipal noir en 1984. L'actuel sursis à exécution des « six » venant à échéence le 19 juillet, l'un des avocats des « six » Me Diar, a affirmé qu'il déposerait le semaine prochaine une demande pour obtain une prolonge des pur obtain une prolonge des autres de sursis à exécution. Les tion du sursis à exécution. Une réponse positive du juge est une quasi-certitude, selon lui. Si le recours des « six » est rejeté, ceux-ci La fuite s'est produite dans un n'auront plus alors qu'une seule poe-wagon contenant 62 tonnes d'herbi-cide placé sur une voie de garage. Un grâce au président Pieter Botha.

QTII INSTITUT PRIVÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES HUMAINES



X6

Les travaux de l'Assemblée nationale

## Les fausses factures et les syndicalistes au cœur du débat sur l'amnistie

L'Assemblée nationale devait procéder le mardi 5 juillet à l'examen du projet de loi d'amnistie. Le Sénat l'a déjà adopté en première lecture, le PS et le PCF refusant d'approuver la copie rendue par la majo-rité sénatoriale (le Monde du 2 juillet). La commission des lois de l'Assemblée nationale et, d'autre part, le bureau du groupe PS devaient se réunir mardi matin pour mettre la dernière main à ce texte.

Lundi, la commission des lois, à l'unanimité, a adopté un amendement faisant bénéficier de l'amnistic les délits de fausses factures liées au financement des partis et à celui des campagnes électorales. Cet amendement ne concerne que les faits ayant en lien avant la promulgation de la loi sur le financement de la vie politique adoptée au début de l'aunée.

Les discussions en commission se sont, d'autre part, cristallisées autour de deux sujets : la réintégra-tion des personnels protégés licen-ciés pour fautes effectuées dans le l'amnistie des délits et contraven-tions au code du travail (- délits patronaux .).

personnel licencié, « sauf cas de force majeure » et à condition que la faute commise ne soit pas une atteinte aux personnes » (violences, séquestrations de personnes, etc.). Le PCF était hostile à cette limitation à la réintégration.

En commission des lois au Palais-Bourbon, le rapporteur, M. Jean-Pierre Michel (PS-Hauto-Saône), a repris cet amendement qui gêne le PCF et qui a été combattu par l'opposition RPR, UDC et UDF. En revanche, un clivage est apparu au sein de l'opposition s'agissant de l'amnistie des faits. Le RPR s'y est montré hostile. l'UDF et l'UDC

lois s'en est tenue, lundi, au disposi-tif suivant, concernant les « délits patronaux »: sont exclus de l'amnis-tie les délits en matière de droit du travail sauf les contraventions des

trois premières classes (1 300 F d'amende). La commission des lois et le groupe socialiste travaillaient encore mardi matin sur cette dispo-sition qui ne satisfait pas tout le monde. Le rapporteur, M. Jean-Pierre Michel, souhaiterait pour sa part prévoir une amnistie plus large qui couvrirait toutes les infractions sauf celles qui touchent . à l'hygiène et à la sécurité du tra-vail . Si cette mesure était finalement adoptée, elle permettrait d'exclure du champ de l'amnistie des infractions qui sont souvent à l'origine d'accidents du travail. En outre, elle donnerait satisfaction aux inspecteurs du travail qui craignent de voir disparaître une partie de lear travail en matière de récidive.

### Le nouveau bureau exécutif du PS

Le comité directeur du PS a élu, le samedi 2 juillet, les vingt-sept titulaires et les treize suppléants du bureau exécutif, modifié après l'entrée au gouvernement de quinze membres du bureau élu après le congrès de Toulouse, en avril 1987 (1). Ceux-ci pourront partici-per, en tant qu' « assistants », nux réunions de l'instance délibérative

Le bureau élu après le congrès de Toulouse avait été quelque peu modifié. Au sein du courant de M. Pierre Mauroy, M. Gérard Col-lomb avait remplacé Mme Martine Buron. Parmi les rocardiens, Ginette Leroux, décédée, avait été rempla-cée par M. Jean-Claude Petitdemange, qui, collaborateur de M. Michel Rocard à l'hôtel Matignon, n'appartient pas an nouveau bureau.

lors de la compétition entre MM. Laurent Fabius et Pierre Mauroy pour le poste de premier secré-taire, après la démission de M. Lio-nel Jospin. C'est ainsi que M. Daniel Percheron, premier secrétaire de la fédération du Pas-de-Calais, qui était mauroyiste, s'est rangé parmi les partisans de M. Fabius, M. Louis Mermaz a pris position, comme M. Jospin, pour M. Mauroy, ce qui conduit à le classer parmi les amis de l'ancien premier secrétaire, mais le président du groupe socialiste de l'Assemblée nationale, proche, avant tout, de M. François Mitterrand, reste extérieur à la rivalité Jospin-

La réunion du comité directeur a été l'occasion, d'ailleurs, pour le pré sident de l'Assemblée nationale, de recevoir à déjeuner, à l'hôtel de Las-say, M. Mermaz et MM. Louis Mexandeau et Charles Hernu, deux autres compagnons de M. Mitter-rand qui avaient pris position contre sa candidature au poste de premier secrétaire, en mai dernier. La fron-tière des amitiés « fabiusiennes » et jospiniennes » se révèle donc perméable, sinon mouvante.

Apparaissent en italique, cidessous, les noms des nouveaux membres du bureau exécutif.

Membres titulaires

Proches de M. Lionel Jospin (7):
 M. Henri Emmanuelli, M. Anne-Catherine Franck, MM. Louis Mermaz,
 Louis Mexandeau, Michel Pezet, Dominique Strauss-Kahn, Daniel Vaillant.

Proches de M. Laurent Fabius (4): MM. Marcel Debarge, Laurent Fabius, Daniel Percheron, M™ Françoise Scligmann.

- Proche de M. Jean Poperen (1) : M. Jean-Marc Ayrault. - Proches de M. Pierre Mauroy (4): M. Gérard Collomb, M= Geneviève Domenach-Chich, MM. Pierre Mauroy, Bernard Roman. Proches de M. Michel Rocard (7): MM. Jean-Claude Boulard, Pierre Brana, Mar Colette Deforeit, MM. Daniel Frachon, Gérard Fuchs, Jean-Pierre Joseph, Gérard Lindeners

Proches de M. Jean-Pierre Chevè-nement (4): Mme Nicole Brieq, MM. Michel Charzat, Max Gallo, Pierre Guidoni.

Membres suppléants

Proches de M. Jospin (4):

MM. Jean-Marie Cambaccrès, Gérard
Le Gall, Jean-Jack Queyranne,

Mme Gisèle Stievenard. - Proches de M. Fabius (2): M. Claude Bartolone, Mme Yvette

Proche de M. Poperen (1): M. Michel Debout.

- Proche de M. Mauroy (1): M. Frédéric Rosmini.

 Proches de M. Rocard (3):
 M. Jean-Pierre Balduyck, Mme MarieNoël Lienemann, M. Alain Richard. - Proches de M. Chevènement (2): M. Pierre Carassus, Mme Marie-

(1) Il s'agit de MM. Lionel Jospin, Pierre Bérégovoy, Mme Edith Cresson, MM. Pierre Joxe, André Laignel, Jean Poporen, Michel Delebarre, Jean-Pierre Chevènement, Georges Sarre, Michel Rocard, Robert Chapuis, Louis Le Penners, Leab Lang, Mines Viernique. sec, Jack Lang, Mmes Véronique Neiertz et Edwige Avice.

cadre de leurs activités syndicales;

Au Sénat, la majorité de droite avait repoussé l'amendement de M. Michel Dreyfus-Schmidt (PS-Territoire de Belfort) permettant la réintégration des représentants du

montré hostile, l'UDF et l'UDC D'autre part, la commission des

## Nouveaux élus, nouveaux venus

## Ségolène Royal

Ségolène Royal se voyait bien suppléante. D'un député « minis-trable », par exemple. Pour apprendre le métier. Le président de la République apprécie, sans doute, la modestie chez ses colleborateurs. Il ne la partage pas pour autant : quand on vient de l'Elysée, on ne doit pes avoir besoin d'autre protection pour affronter les électeurs.

Le samedi 21 mai, la timide chargée de mission s'est entendu dire : « il faut que vous voylez Mermaz. » Elle n'a pas osé demander pourquoi. De Louis Mermaz, elle a appris, d'abord, qu'elle était candidate aux élections législatives dens la deuxième circonscription des Deux-Sèvres ; ensuite, qu'il ne lui restait que quelques heures pour se présenter à la préfecture de Niort. Comme elle n'avait pas le temps de passer chez elle, le rocardien Alain Richard kui a prêté les 1 000 francs de la caution.

Pour la presse locale, Ségoiène Royal est devenue le « cadeau » du président de la République aux Deux-Sèvres, voisines de sa Che-rente natale. Pour l'Intéressée, ce n'en était pas vraiment un. Les militants accielistes avaient choisi un autre candidat : et d'une. Le maire de Saint-Maixent, autrefois exclu du PS pour s'être montré trop aimable avec un président de ta République nommé Valéry Giscard d'Estaing, était en piste comme candidat de gauche sans étiquette : et de deux, L'adverimplantation en béton armé : et de trois. Pressentis avent elle, deux briscards, Christian Goux et Alain Billon, avaient refusé de sauter sur la circonscription, malpar François Mitterrand le 8 mai... Que faire, sinon tirer parti de Inconnue : enfin du nouveau l



Varue d'ailleurs, donc étrangère aux intérêts antagonistes des trois « pays » que recoupe la circonscription. Femme ? Son adversaire UDF s'est chargé de sa campagne, avec une affiche entre les deux tours, de choisir e un HOMME de CHEZ NOUS ». A

A deux pas de l'école de sous-officiers de Seint-Mabrent, Ségolène Royal (on ne s'en lasse pas) aurait pu faire état d'un père militaire sorti du reng, qui l'avait fait

naître à Dakar, il y a trente-quatre narre a Dakar, il y a trente-quare ans, quatriàme enfant d'une famille qui allait en compter huit. Elle a préféré parler du monde rural, où alle a passé son enfance, dans un petit village des Vosges. Margot va sourire : apràs le certi-ficat d'études primeires, c'est le lycée à Epinel, puis la faculté des sciences éronomiques à Nancy. sciences économiques à Nancy, une bourse de service public pour préparer Sciences Po, puis l'ENA. Concours réussi, la bonne Lor-raine s'inscrit au PS et rencontre

Jacques Attali. La tête chercheuse du prési-dent fait travailler Ségolène Royal pour la campagne de 1981, puis l'adopte, à l'Elysée, dans un groupe d'« officieux », avec Jean-Louis Bianco, Pierre Morel et François Hollande. Nommée chargé de mission en 1982, elle s'occupe de problèmes de société, puis, à partir de 1984, des problèmes de la société : santé, sécurité sociale, famille, immigration, benlieues, environ-nement. Elle se fait conneitre avec un livre, le Printempe des

Ségolène Royal attend toujours la visits d'Edith Cresson, qui lui avait promis de traverser la frontière de la Vienne pour venir la soutenir dans sa campagne. Lionel Jospin, en revanche, ne l'avait pas oubliée. Elle s'an souvient, mais cela ne la rend pas « jospila « génération Mitterrand ». Sous cette bennière, à l'Assemblée, alle entend réunir les mitterranaussi faire circuler des laboratoires de langues ambulants dans les zones rurales. Ségoiène Royal

PATRICK JARREAU.

## M. Lionel Stoléru rend public un rapport demandé par les socialistes en 1986

## Les immigrés sortent du placard

M. Lionel Stoléru, secrétaire d'Etat chargé du Plan, a sorti « du placard où l'avait mis le précédent gouvernement » un volummeux rapport de quelque sept cent cinquante pages intitulé Immigration: le devoir d'insertion. Ce texte, rendu public le lundi 4 inillet, présente l'immigration comme une chance pour les pays européens qui subis-sent une baisse de la natalité. Il constate que les difficultés des immigrés sont liées à leur niveau social. Il demande qu'une politique d'insertion active soit menée dans les pays d'accueil et préconise une série de mesures très précises pour

Ce rapport avait été commandé ce rapport avait ete commande en février 1986 sous le gouverne-ment Fabius à un groupe de travail présidé par M. Stéphane Hessel, ambassadeur de France, qui fut membre de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle. Il avait été remis en novembre 1987... puis oublié, « car l'immigration était alors un sujet tabou », selon M. Stoléru, qui se veut aujourd'hni le champion du « parler vrai ». « Ce texte rétablit quelques vérités avec des chiffres précis et montre que les groupes d'immigrés se comportent de façon analogue aux groupes sociaux français de même niveau. Il faut roppeler les apports de cette faut rappeler les apports de cette population afin de mieux l'insérer: la France doit continuer à être un melting-pot... >

Cette initiative a de quoi surprendre de la part de l'ancien secrétaire d'Etat à la condition des travailleurs immigrés de Valéry Giscard d'Estaing, qui avait institué l'aide au retour. M. Stoléru s'en explique en rappelant qu'en 1978 il a du . effectuer un virage à 180° devant le flux d'immigration. Mais aujourd hui, la population immigrée en France

s'étant stabilisée, su condition est bien différente... »

Certains représentants d'associa-tion ont sainé l'initiative de M. Stotion ont saine l'initiauve de les di-léru. « Avec le rapport Hessel sur l'immigration, celui de Hannoun sur le racisme et celui des sages sur la nationalité, le gouvernement a tous les éléments en main pour se mettre au travail », a ainsi déclaré M. Arezki Dahmani, président de France Plus.

Les auteurs du rapport constatent que l'immigration a changé de nature depuis l'arrêt officiel, en 1974, des flux migratoires : elle a cessé d'être une immigration de main d'œuvre pour devenir une immigration de peuplement. La population s'est sédentarisée et équi-librée grâce à une plus grande fémi-nisation et à une meilleure réparti-tion sur le territoire. Ses emplois se sont diversifiés et elle a commencé à investir le secteur tertiaire (transports, commerce, services).

## L'apport économique

Loin de la considérer comme un facteur de désagrégation sociale, les rapporteurs estiment que la communauté étrangère en France, qui représente 7 % de la population, constitue un moteur démographique et économique. Elle a pallié la barsae du taux de natalité français et freiné du taux de natame trançais et tremé
le vicillissement de la population.
Toutefois, le risque évoqué par certains de voir la natalité étrangère
« envahir » le pays est excessif,
expliquent-ils, car le taux de fécondité des semmes étrangères en France tend à se rapprocher de celui des Françaises. Les auteurs du texte insistent aussi sur l'apport économique de cette population, plus mobile que la moyeune et dotée d'une grande faculté d'adaptation. française a un « devoir d'insertion » à son égard. Elle doit commencer par lever les obstacles qui s'y oppo-sent, comme le mauvais accueil dans les administrations. Elle doit aussi mieux connaître cette communauté dont les problèmes sont de véritables révélateurs des difficultés des couches défavorisées de la population dans son ensemble.

Le groupe de travail propose donc des mesures concrètes visant l'égalité des droits en matière de logement, de scolarisation, de formation professionnelle et de protection sociale. La politique du logement doit intrer contre les habitats insalument et préceives et symploher on lune doit intter contre les habitats insalu-bres et précaires et empêcher qu'une partie des immigrés ne bascule dans le quart-monde. L'école pourrait reprendre l'action des Centres de formation et d'information pour la scolarisation des enfants de migrants (CEFISEM) et redéfinir la concep-tion des enseignements et langues de culture d'origine (ELCO).

Des chiffres précis montrant que

Des chiffres précis montrant que les dépenses induites par les étrangers en marière de protection sociale sont bien inférieures à celles des Français, les auteurs demandent qu'une véritable égalité de traite-ment soit instaurée. Ils considèrent ment soit instaurée. Ils considérent aussi que « la régularité du séjour ne peut constituer un préalable à toute prise en charge sociale », et vont jusqu'à préconiser l'attribution de soins anx immigrés claudestins. Ils plaident enfin pour une meilleure coordination des actions de l'Etat et des collectivités locales. Pour favoriser l'insertion des immigrés dans la vie sociale, les auteurs du rapport formulent une série de propositions civiques qui risquent de remettre de l'huile sur le feu d'un débat sensible : le vote des immigrés dans les élections locales.

RAFAELE RIVAIS.

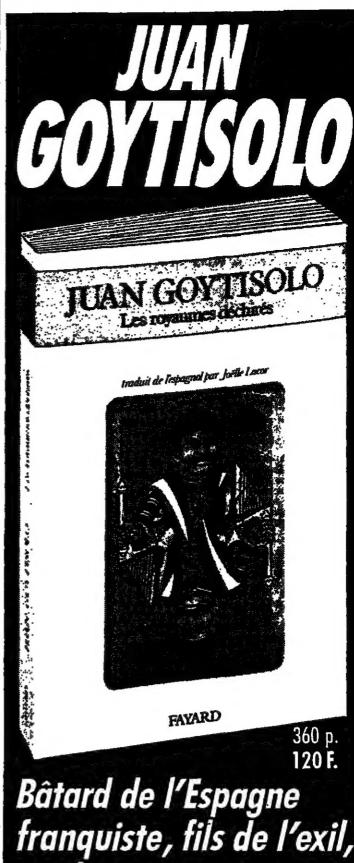

condamné aux amours illicites et aux luttes clandestines, Goytisolo n'a pas eu d'autre patrie, d'autre port d'attache que l'écriture. C'est dire le prix d'un tel livre.

André Clavel, l'Événement du Jeudi

LAHORE

LAURENT CLOCKS

when existe of the same of prosente à l'armini de l'armini

enge de siès a est e servicion. Anapare la lacrite des caprists With the second of the second An eller the river to an are

With continue the car are continued to react the continue of t Mater de gare et derreier en en en e AFRIGUE DO SEO and an appeal put in the a State Margarette a security of the art for the thinks of the control of the

Bittonde New a constant STATE PROPERTY OF THE TAXABLE PROPERTY OF THE dien a Mr Date a gering to the second Street to personal transfer and the street and the Beit die der be a and from projection is the end

Mercettude 20 A Butter of plus and a contract

MALAPHINTIN RI BOY - ENCAL No. of Lot

> ETT THATTS WARRING mie Pitt bert 127che. 别考证的MP(E1452)

PROCES PROM Tel 42 74 75

## Le premier volet de l'accord de Matignon approuvé à l'unanimité moins une voix

Le projet de loi constituant le premier volet de l'accord de Matignon sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie et visant à confier à l'Etat le soin d'administrer directement le territoire, pendant un an, à partir du 14 juillet, a été adopté, le lundi 4 juillet, à l'Assemblée nationale, à l'unanimité moins une voix, celle de M. Alain Griotteray, député UDF-PR du Val-de-Marne, qui n'a pas expliqué son vote, mais qui a été ainsi le seul à rejoindre la position négative adoptée localement par les élus d'extrême droite. M™ Yann

Piat, la seule représentante du Front national, a été comptée parmi les votes « pour ».

Le texte du gouvernement a recueilli exactement 543 voix, les suppléants des socialistes et des centristes entrés au gouvernement n'ayant pas eu la possibilité de participer au scrutin. Les deux députés de la Polynésie française, MM. Alexandre Léontieff et Emile Vernandou, qui siègeront parmi les « non-inscrits », ont voté pour le projet. Les deux élus du Parti communiste réunionnais, MM. Elie Hoarau et Laurent

Vergès, out été dénombrés parmi les « nonvotants », ainsi que M<sup>\*\*</sup> Lucette Michaux-Chevry, député RPR de la Guadeloupe, ancienne secrétaire d'Etat, qui était présente, elle, dans l'hémicycle, mais qui a ostensiblement refusé de se prononcer sur ce texte.

Le projet a été défenda par le ministre des DOM-TOM, M. Louis Le Pensec, le premier ministre étant retenu à l'Elysée par la réunion du conseil des ministres.

M. Le Pensec avait auparavant reçu à son ministère le président du Rassemblement pour la Calédonie dans la République, M. Jacques Lafleur, député RPR, qui n'a, en reranche, pag assisté aux débats. Interrogé sur les difficultés rencontrés par le président du FLNKS, M. Jean-Marie Djibaou, pour convaincre les militants indépendandistes du bien-fondé de l'accord du 26 juin à Matignon, M. Lafleur avait jugé cellesci « normales » : « Je rencontreral également des difficultés, avait-il souligné. Il faudra convaincre la population, les électeurs RPCR. »

Le projet de loi doit être examiné par le Sénat le mercredi 6 juillet.

## Sous le consensus, les chausse-trapes...

Toute polémique aurait été déplacée, toute surenchère irresponsable, toute prétention inconvenante. Personne, le lundi 4 juillet, au Palais-Bourbon, n'a critiqué le premier volet de l'accord de Matignon sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie conclu huit jours auparavant.

Tous les députés qui sont intervenus ont manifesté, au contraire, dans un débat de haute tenue, une volonté de conciliation et un sens de la mesure qui a fait honneur à l'Assemblée nationale. La Nouvelle-Calédonie meurtrie méritait bien cette trève.

Le rapporteur socialiste de la commission des lois, M. Raymond Forni, a résumé le sentiment général quand il a rendu hommage aux trois artisans du compromis, MM. Michel Rocard, Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou, en sonlignant que « l'espoir demeure tant que subsiste une lueur de dialoque ».

M. Louis Le Peusec, qui s'expri-mait pour la première fois an Pariement en tant que ministre des DOM-TOM et qui s'est acquitté de cette tâche avec beaucoup de doigté, n'a pas été contredit quand il a insisté sur l'importance du procossus engagé par le gouvernement : « Pour la première fois indépendan-tistes et non-indépendantistes ont su se retrouver pour que cessent plu-sieurs décennies d'incompréhension et de violence, pour que se saisent les armes et que la passion cède la place à la raison. Pour la première fois, il vous est demandé d'engager la République dans un accord librement consenti par ceux qui, toutes ethnies confondues, toutes convic-tions rassemblées, ont décidé de vivre ensemble et non de se battre. La France n'a pas choisi son camp. Elle a écouté, elle a réuni, et elle a entendu. Notre démocratie n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle est imprégnée par le souci du bien commun. Plutôt que les arguments d'autorité, le premier ministre a décidé de privilégier la négociation,

loyale et méthodique, plutôt que les effets d'annonce, le sérieux, le travail et le dialogue. (...) Une nouvelle fois la Nouvelle-Calédonie interpelle la France, avec gravité, car ce qui est en cause, c'est la parole de notre pays. Si nous en sommes arrivés là, c'est que cette parole a trop souvent été reniée dans le passé. Mais aujourd'hui seul compte l'avenir : faisons en sorte, ensemble, que ces souvenirs cruels s'effacent et que la confiance revienne. Il y va de la paix dans le territoire, de l'avenir de ses enfants et de la dignité de la France. »

Le porte-parole du groupe socialiste, M. Alaia Vivien, député de Seine-et-Marne, n'a pas été interrompu, hui non plus, quand il a fait directement allusion, pour sa part, aux doutes émis sur la solidité de l'accord de Matignon par l'ancien ministre des DOM-TOM, M. Bernard Pons, aujourd'hui président du groupe RPR, qui n'a pas pris la parole : « Le dossier était particulièrement délicat. Le premier ministre s'en est sorti avec honneur et cet honneur est devenu celui de notre nation tout entière. Il ne s'agit ni d'une réussite médiatique ni d'un accord de façade. L'avenir dira bientot qui a rebâti la maison et qui l'avait laissée dépérir. »

### Les réserves de PUDF

Le gouvernement dispose donc de l'aval de la représentation nationale unanime pour tenir, à partir du 14 juillet, le rôle de juge de paix qu'il s'est assigné et cela donnera à ses actions et à ses orientations la plus incontestable des légitimités quand il s'agira, à la fois, de préserver la paix et de préparer le deuxième projet de loi, celui dont les grandes lignes seront sonmises par référendum national à l'avis de l'ensemble des Français. Si les deux « camps » locanx, bien entendu, ne désavouent pas leurs chefs.

De là à conclure que la Nouvellealédonie est devenue au Parlement un sujet consensuel, il y a un pas... à ne pas franchir. La trêve en question est apparue, en vérité, tout aussi fragile que l'accord de Matignon.

Le gouvernement paraît, certes, assuré du soutien du groupe de l'Union du centre, même si le porteparole des députés du CDS, M. Jean-Paul Fuchs (Haut-Rhin), exprime un certain scepticisme devant les « obstacies nombreux » qui, « sur le terrain », risquent d'annihiler « ce compromis courageux ». M. Fuchs n'a pas tort de dire que « cet accord ne peut devenir réalité que si l'Etat se montre fort, impartial, inflexible, si l'ordre public est rétabli, si la protection des personnalités est assurée, si les mesures concrètes interviennent rapidement... » Mais cela fait beaucoup de « si »...

Le soutien du groupe communiste sera peut-être plus aléatoire. Il se borne, pour le moment, par la voix de M. Robert Montdargent, député du Val-d'Oise, à « prendre acte » de « la remise en cause immédiate du statut Pons », cette « machine de guerre destinée à billonner le peuple canaque et à nier son identité ». Pour la suite des événements, le PCF s'alignera, il ne l'a pas caché, sur les positions du FLNKS,

Quant aux deux principaux groupes de l'opposition, l'UDF et le RPR, ils ont assorti leur approbation présente de trop de réserves sur la suite du plan gouvernemental pour que M. Michel Rocard puisse nonrrir des illusions sur ce que sera demain leur attitude, surtout si, « sur le terrain », la situation se décradait

Au nom de l'UDF, M. Francis Delattre (Val-d'Oise), a apporté au gouvernement un soutien plus contraint qu'enthousiaste. Selou lui, « le gouvernement doit confirmer » que l'accord de Matignon « n'obère d'aucune façon, fût-ce à échéance de dix ans, le principe du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la République française ». Ce vœn est d'autant plus équivoque que le com-

promis entre le RPCR et le FLNKS n'a été rendu possible, au contraire, que parce qu'il ne ferme la porte à aucune éventualité, füt-ce celle de l'indépendance, à l'issue du scrutin d'autodétermination prévu en 1998.

Justifiant son interprétation restrictive de cet accord, M. Delattre a indiqué: « Rattrapons les retards, corrigeons les déséquilibres et les injustices, mais que la devise de notre République demeure sur les frontons des mairies de la Nouvelle-Calédonie. Car, si demain, ou dans dix ans, elle disparaissait au profit d'une république bananière, d'une démocratie populaire ou des deux à la fois, nous aurions failli: tout se terminerait par l'avenement d'une dictature et l'asservissement du peuple calédonien. »

Le porte-paroie de l'UDF a également émis des réserves sur le recours au référendum national en y discernant des « arrière-pensées » : « Certains, a dit M. Delattre, n'hésiteront pas en effet à créditer le préseronnel, le référendum pouvant prendre alors des allures de plébiscite. » Cet argument a été repris, avec virulence, par un nouveau vennt dans l'hémicycle, M. Pierre Lequiller, député UDF-PR des Yvelines, qui a démenti la timidité qu'on lui prétait en assurant haut et fort que l'usage de la procédure référendaire constituerait « une erreur qui pourrait se transformer en faute » : « Ne vous obstinez pas à vouloir faire un référendain limitile pour une mauvaise opération de politique intérieure », a-t-il lancé à M. Le Pensec,

### La pironette de M. Toubon

Pour le RPR, M. Jacques Toubon, oubliant les responsabilités de son parti dans l'enchaînement des événements tragiques de Fayoué, le 22 avril, et d'Ouvéa, le 5 mai, s'en est tiré, au nom de son groupe, par un pirouette. Il a expliqué qu'il était très heurenx d'approuver ce projet de loi parce que l'accord de Matignon apparaissait « davantage comme le prolongement de la politique engagée dans le territoire, en 1986, par le gouvernement de M. Jacques Chirac que comme le retour aux méthodes des gouvernements socialistes d'avant 1986 »...

Cela dit sans rire, l'ancien secrétaire général du RPR a ajouté que son groupe n'avait pas l'intention de donner au gouvernement « un blancseing ».

Comme M. Lafleur, M. Toubon a souligné, pour prévenir en particulier l'offensive du numéros trois du FLNKS, M. Léopold Jorédié, que dans son esprit, comme dans celui du président du RPCR, les deuxparties de l'accord conclu à Matingnon « sont indissociablement liées » et qu'il ne saurait être question de prétendre modifier la seconde (concernant le statut transitoire de dix ans) sans remettre en cause l'ensemble du « paquet ».

Sur ce point, le ministre des DOM-TOM s'est déclaré en parfaite harmonie avec MM. Toubon et Lasseur. M. Le Pensec leur a même répondu en reprenant à son compte l'argument que M. Rocard avait employé, dans le nuit du 25 ou 26 juin, pour vaincre les réticences des délégués du FLNKS: si l'un des pans de l'accord était rejeté par les uns ou les autres « on en reviendrait à l'application de la loi du 22 janvier 1988», c'est-à-dire au statut mis en place par M. Pons.

M. Toubon, en vérité, s'est montré plus « la fleuriste » que M. Lafleur. Non soulement le RPR jugera le gouvernement à sa capacité de maintenir l'ordre sur le territoire, mais il exprime, dès à présent, de fortes réserves sur le deuxième volet de l'accord de Matignon, dont la mise au point définitive doit interveuir avant l'automne. « Nous ne pourrons par soutenir des dispositions qui violeralent délibérément la Constitution, a prévenu le député de Paris. L'arrêt de l'immigration por-

cipes de l'intégrité du territoire, de l'indivisibilité de la République et à la liberté d'aller et venir (...). Le blocage des listes électorales à la date de 1988 pour le résérendum d'autodétermination de 1998 entraine le même genre de difficulté. Ce qui est écrit sur ce point dans l'annexe 2 semble méconnaitre le principe d'égalité du suffrage (...). Quant à l'organisation d'un référendum national, croyez-yous réellement qu'il n'aura pas les résultats inverses de ceux recherchés? Vous voulez une manifesta-tion d'accord national. Si tout se passe bien d'ici là, ce n'est pas impossible. Mais une telle consultation, qui risque de se traduire par une abstention formidable et par des polémiques de politique intérieure étrangères au sujet, va jeter encore un peu plus de confusion et faire reculer l'esprit de réconciliation que nous souhaitons tous. C'est au Parlement de faire la loi portant statut et de mettre en place les institutions et les moyens de la période préparatoire au référendum d'autodétermination. »

terait gravement atteinte aux prin-

C'est ainsi que, à trop vouloir pratiquer l' opposition constructive .. le porte-parole du RPR s'est enfermé dans une position contradictoire et paradoxale. Ses réserves aboutissent en effet à remettre en cause les propositions contenues dans le deuxième volet de l'accord de Matignon, dont M. Toubon a affirmé lui-même le caractère intanole anx venx de M. apportent en outre de l'eau au moulin... de M. Jorédié, le secrétaire général de l'Union calédonienne, qui réclame lui aussi, dans un sens diamétralement opposé, que ce second pan de l'accord soit modifié.

Depuis lundi soir, il est donc clair que sous le consensus les chaussetrapes sont déjà en place.

JA EN PIRCE.

ALAIN ROLLAT.

## La démarche conciliatrice de M. Tjibaou se heurte au scepticisme des militants indépendantistes

NOUMÉA

de notre correspondant

Comme il était prévisible, la démarche conciliatrice de M. Tji-baou est fraîchement accueillie par la base indépendantiste. L'examen de passage du chef du FLNKS le samedi 2 juillet, dans la tribu de la Conception, devant le comité directeur de l'Union calédonienne, son parti, composante majoritaire de la coalition indépendantiste, n'a guère été concluant.

Les cadres renâcient. Le discours d'onverture de M. Tjibaon, ponctué de références aux « militants morts » et aux » familles endeuillées » et dominé par une interrogation anxieuse — « Est-ce qu'on ne fait pas souffrir notre peuple seulement pour des slogans? » — n'a pas convaincu les deux ceuts délégués présents, dont certains s'étaient déplacés pour la circonstance de Canala, d'Ouvéa ou de Pouébo, les communes les plus en pointe durant les troubles d'avril-mai.

Le sentiment dominant dans l'assistance était celui de s'être fait « piéger ». Quelle est, en effet, la porte de sortie? M. Tibaou et son premier lieutenant, M. Yeiwéné Yeiwéné, ont expliqué que les propositions gouvernementales constituaient « un bloc à prendre ou à laisser ». Fidèles en cela à la parole donnée à M. Rocard, les deux dirigeants s'engagent personnellement sur l'ensemble du « paquet », même si le texte signé à Matignon ne porte que sur l'administration directe du territoire durant un an Les délégués, eux, souhaiteraient amender des dispositions aussi capitales que la durée de dix ans du statut transi-

toire, le découpage des futures régions ou le corps électoral retenn pour le scrutin d'autodétermination.

Aussi ont-ils pris connaissance avec une certaine complicité des critiques formulées contre l'accord de Paris par M. Léopold Jorédié, le secrétaire général de l'UC. Au demeurant, M. Tjibaos lui-même reconnaissait le bien-fondé de ces réticences : « Les gens ont besoin de bien réfléchir et de se concerter, car le projet actuel remet en cause la problématique dans laquelle on s'est toujours positionné, c'est-àdire d'abord la souveraineté, ensuite des accords de coopération pour la maîtrise de la formation et du développement. . Devant une telle inversion des étapes, le désarroi des délégués s'est parfois exprimé en termes rudes. - La formation de cadres administratifs pendant dix ans, s'est exclamé l'un d'eux, va entraîner l'imergence d'une bourgeoisie cana-que. C'est un projet d'intégration pour faire taire la revendication

### 35 voix contre 11

Toutefois, si la pilule est amère, les familiers de l'UC pronostiquent tous la victoire à terme de la ligne Tjibaou. Les lacunes mises an jour lors de la récente campagne de résistance » (la très forte disparité des foyers de tension, les carences en matière de coordination) plaident en ce sens. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que l'UC est confrontée à ce type de revirement stratégique. Après les troubles de 1984-1985, M. Tjibaou avait également

dans la balance pour faire avaliser la voie de la négociation avec M. Edgard Pisani.

Dans le camp antiindépendantiste, les accords de
Matignou ne sont pas non plus aisés
à faire admettre. La tâche de
M. Lafleur s'annonce, cependant,
moins périlleuse que celle de M. Tjibaou. L'adhésion des élus du RPCR
est ainsi d'ores et déjà acquise,
comme en témoigne l'avis favorable
émis lundi par le congrès du territoire an projet de loi sur l'administration directe. Les conseillers territoriaux RPCR ont insisté sur la
nécessité du • retour à la paix et au
dialogue ». L'extrême droite locale,
elle, à vigoureusement dénoncé ce
texte, dans lequel elle voit une • victoire du FLNKS ».

Le projet a été approuvé par

Le projet a été approuvé par 35 voix contre 11 (extrême droite). En fait, cet avis favorable est assorti de réserves exprimées dans une motion présentée par le groupe RPCR. Le texte précise que la «crédibilité» du futur dispositif institutionnel dépend du «réablissement de la sécurité dans les plus brefs délais sur l'ensemble du territoire « Il précise que l'avis favorable des conseillers territoriaux « n'engage que la représentation élue, l'accord définitif appartenant aux instances dirigeantes des par-

La motion souligne enfin que « le projet de loi est indissociable de la deuxième phase de mise en place des accords de Matignan », c'est-à-dire les dispositions contenues dans l'annexe numéro 2 relative au statut transitoire et au scrutin d'autodétermination, non encore ratifiées par les parties prenantes.

FRÉDÉRIC BOBIN.

## Les conséquences de la limitation du cumul des mandats

CALVADOS. — M. Louis
Mexandeau (PS), réélu, le 5 juin,
député de la 2º circonscription, quitte
le conseil général où il représentait le
canton de Caen-V, mais il demeure
conseiller régional de Basse
Neverseils.

CHAMPAGNE-ARDENNE. —
M. Jean-Pierre Bouquet, conseiller général de Saint-Rémy-en-Bouzemont, élu député de la 5' circonscription de la Marne, s'est démis de son mandat de conseiller régional. Il devait être remplacé par M. Dominique Lévêque, adjoint au maine d'Ay, qui figurait aux élections régionales de 1986 en sixième position sur la liste socialiste conduite par M. Georges Colin. — (Corresp.).

CORRÈZE. — M. Jecques Chirac (RPR), maire de Paris, élu député de la 3° circonscription, le 5 juin, s'est démis de son mandat de conseiller général de Meymac qu'il détanait depuis l'élection partielle de 1059.

• HAUTÉ-NORMANDIE. — Deux députés de la Seine-Maritime ont abandonné leur siège au Conseil régional afin de se mettre en conformité avec la loi limitant le cumul des mandats. Il s'agit de MM. Antoine Rufenacht (RPR), premier vice-président du conseil général et conseiller municipal du Havre, qui viant d'être réélu dans la 7° circonscription et de Jean-Claude Bataux (PSI), conseiller général et conseiller municipal de Pavilly, élu dans la 5°, ils seront respectivement remplacés par MM. Léon Carpentier, conseiller général (UDF-rad.) de Saint-Saëns, et Michel Paimbourf, conseiller général (MRG) de Fourville-en-Caux.

LOZÈRE. — Président de l'assemblée régionale du Languedoc-Roussillon et maire de La Canourgue, M. Jacques Blanc (UDF-PR), réélu, le 5 juin, député de la 2º circonscription, s'est démis de son mandat de conseiller général de La Canourgue.

général de Boulogne-sur-Mer Nord-Quest, et Albert Facon, représentant le canton de Courrières, seront remplacés par MM. Michel Sergent, conseiller général et maire de Desvres, et Michel Chopin, élu dans le canton de Marquion. En outre, M. Febien Thième, nouveau député communiste du Nord (21° circ.), qui s'est également démis de son mandat de conseiller régional, cède son siège à M. Jean-Claude Ferrar, comme nous l'avions indiqué dans nos édi-

tions du 16 juin.

M. Guy Lengagne (PS), maire de Boulogne-sur-Mer réélu dans la 5° circonscription du Pas-de-Celais, a. pour sa part, choisi d'abandonner le conseil général.

le conseil général.

Il en est de même, dans le Nord, de M. Maurice Sergheraert (div. d.), maire d'Hazebrouck élu dans le 15° circonscription, et de M. Yves Durand (PS), conseiller régional élu député dans la 11°. Ce demier avait d'ebord taissé entendre qu'il absidonnezait l'assemblée régionale (le Monde du 16 juin). — (Corresp.)

e PAYS DE LA LOIRE. - Deux députés de Loire-Atlantique ont décidé d'abandonner leur siège au conseil régional. Il s'agit de MM. Jacques Floch (PS), maire de Rezé, étu dans la 4º circonscription, et Édouard Landrain (UDF), maire d'Ancenis, étu dans la 5º. Ils seront respectivement remplacés par M<sup>™</sup> Marcelle Plunian, conseiller municipal d'Orvault, et M. Pierre-Yves Le Cloarec (RPR), conseiller municipal de Rezé. - (Corpert)

● PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR. — M. Guy Ravier (PS), vice-président du conseil général du Vaucluse, élu député de la 1<sup>nc</sup> circonscription, a abandonné son siège au conseil régional. Il deveit être remplacé par M<sup>mo</sup> Madeleine Brun. socialiste rocardienne, qui figurait, en 1986, en cinquième position sur la liste régionale du PS conduite par M. Jean Gatel. — (Corresp.).

 SAONE-ET-LOIRE.
 M. Dominique Perben, membre du secrétariat national du RPR chargé de la communication, maire de Chaion-sur-Saône et réélu député de la 5° circonscription, s'est démis de son mandat de conseiller général de Chalon-sur-Saône qu'il détenait depuis 1985.

● VIENNE. — M. Jacques Santrot, maire (PS) de Poitiers réélu dans la 1<sup>st</sup> circonscription, s'est démis de son mandat de conseiller général de Poitiers 2 qu'il détensit depuis 1973. — (Corresp.)

### M. Marc Censi maire de Rodez (UDF) nouveau président de Midi-Pyrénées

M. Marc Censi, maire (UDF-PR) de Rodez (Aveyron), a été élu, le lundi 4 juillet, président du conseil régional de Midi-Pyrénées, en remplacement de M. Dominique Baudis (UDF-CDS). M. Censi l'a emporté, au second tour, face à M. Roger Barrau, maire (PS) de Seix (Ariège), avec 45 voix contre 40 et 2 bulletins nuls. Au premier tour, M. Censi avait obtenu 41 suffrages, M. Barrau, 29. M. Gustave Plantade (MRG), 10, et M. Michel Veyssière (PC), S. L'assemblée régionale compte 41 élus de gauche (PC, PS et MRG), 43 de droite (UDF, RPR et divers droite) et 3 du Front national. M. Dominique Baudis, maire de Toulouse, conseiller général et nouveau député de la circonscription de Haute-Garonne, s'était démis, le 17 juin, de ses mandats de parlementaire européen et de président du conseil régional, afin de se plier à la loi limitant le nombre des mandats

dats.

(Né le 24 janvier 1936 à Rodez (Aveyron), M. Marc Censi, diplômé de l'Ecole des arts et métiers, ingénieur conseil, est élu conseiller municipal de Rodez en 1971. Adjoint au maire, il devient maire en 1983, ayant battu, au second tour, la liste conduite par le maire (UDF-PR) sorrant qui bénéficiait du soutien du RPR. Il est également, depuis 1982, conseiller général de Rodez-Est. Il avait été élu au conseil régional, en 1986, à la tête de la lista d'union UDF-RPR.]

N Chalus

22.0

18 8 10 1

Made Birtha a

PROPOS ET DEBATE

A CHARLES

A parties from the property of the second se

M. Stollers (UDF-dea.)

This is a second of the second

Rencontre

The say of the property and the same a district and the same and the s

An - property of the control of the

The second of th

The Special Court, the second of the second

a replements

Le Monde ARTS ET SPECTACI



nes des Laborates es bonies

**Signal** (4)5%

## **Politique**

## **PROPOS ET DÉBATS**

M. Queyranne (PS)

M. Jean-Jacques Queyranne, porte-

parole du Parti socialiste, a estimé, le

permis la clarification » de la politique

d'ouverture, avec l'adoption, à l'unani-

mité, d'une résolution « confirmant la

validité de la ligne du congrès de Lille »

et le refus de toute « dérive centriste ».

« La mise en œuvre du programme du

gouvernement » n'entraîne, selon lui,

a ni confusion gauche droite, ni alliance

politique, ni compromission » du PS.

Les personnalités non socialistes qui ont rejoint le gouvernement, « l'ent fait sur les positions exprimées par François Mitterrand », a ajouté M. Queyranne.

M. Lionel Stoleru (UDF-diss.), secré-

taire d'Etat chargé du plan, a estimé, le

lundi 4 juillet sur FR 3, que l'a ouverture

se mérite » et s'est déclaré « très

conscient que, dans les douze mois à

projets de loi qu'il déposera à l'Assem-

biés, par sa capacité d'écoute dans les

discussions parlementaires et d'accueil

des amendements, qu'il peut gouverne

de telle manière que certains membres

de l'opposition puissent voter avec lui certains projets ».

M. Charles Millon, député (UDF-

PR) de l'Ain, proche de M. Raymond Barre, a déclaré, dans un entretien

publié, le lundi 4 juillet dans le Point,

que s'il n'est « pas choqué qu'un lea-

der de l'opposition rencontre le prési-dent de la République », il « souhaite,

pour éviter tout soupcon ou tout faux

débat que ces entretiens se fassent

au grand jour s. Faisant allusion à la

rencontre discrète qui a eu lieu, le 17 juin, entre MM. Mitterrand et

Barre, M. Millon « regrette » qu'elle

se soit déroulée dans de telles condi-

tions car cela « va permettre toutes

las interprétations ».

M. Charles Millon

Rencontre

Clarification

M. Stoléru

(UDF-diss.)

Au mérite

## Mr Cresson (PS)

## Adhésion

Mª Edith Cresson (PS), ministre chargé des affaires européennes, a jus-tilié, le lundi 4 juillet sur RMC, la politi-Le projet de loi dest etre et mis que d'ouverture par « le très grand respect » de l'expression du suffrage qui anime MM. Mitterrand et Rocard. Si la gauche peut « mathématiquement gou-vemer avec une majorité relative », « le plus important est, selon elle, de faire pesser les lois dans l'opinion, de les faire traduire par des actes et d'obtenir, de l'opinion publique, des agents économiques, des leaders d'opinion ou des simples citoyens, une adhésion ».

### M. Noir (RPR)

### Diversités

terail grant ment makes

Copes de Cambrida de la Cambrida de Cambri

la liberie del company

entraine le manife true p

Child Co will be seen to

dans l'anne se semple me

to principa degaling

resultate interies de ma

ches Victorial and the passes then a second and the passes the

Importable Mais are telled

the strategy of the second

the paternames of Policy

Means cirangery of the party

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

fore reculer a series de se

Mon gar news to which the on Parisment in tare and

Hall et de metter et aut.

Inclians et les marie de an

proporations in the season and and

C'est attenues a trapez.

e following.

Signer Party of the Arrest

M porte :

dictione of a

Bidelinet it and the land

A de la companya de l

gibbs data of the Maria

porterit en en en antage.

Intral de La company

richere in a

paid de l'accordance montage

Brackers of the state of the st

M Transparent Commen

BOTH FOR CART OF THE SECOND

Partment of the same Top

anteres de

Man de M 3

Department.

da tenerio del constitución de la constitución de l M. Michel Noir, député (RPR) du Rhône, s'est déclaré, le lundi 4 juillet, frage : Out of some a frage of the property of satisfait des conclusions du dernier comité central du RPR. Il souhaite, pour sa part, « plus de collégialité dans les prises de décision et une meilleure expression des diversités dans le parti afin que les sensibilités soient mieux prises en compte ». Regrettant que son mouvement se soit « laissé marquer un peu trop à droite », l'ancien ministre délégué, chargé du commerce extérieur, a estimé que « l'important est que le parti soit capable d'évoluer et de s'adresser à l'ensemble des couches de la société ». « La question ne se pose pes, a-t-il précisé, en terme de rempla-cement » du président du RPR.

### M. Pezet (PS)

### Raideur

M. Michel Pezet, future tête de liste socialiste aux élections municipales à Marseille, a déclaré, le lundi 4 juillet aur France-inter, que, s'il « ne regrette pes » la présence de M. Jean-Pierre Soisson au gouvernement, « il y aurait peut-être, selon lui, moins de réactions raides de la part de cortains accialistes si ce demier avait occupé un autre ministère que calui du travail ». Favorable à la création d'« un espece politi-que » de centre gauche, il a estimé que « la recomposition à l'Assemblée nationele » sera possible, après les élections municipales, cer alors e il y aura une rencontre très très forte avec l'électo-

## **EN BREF**

nement. - M. Bruno Durieux. député (UDF-CDS) du Nord, proche de M. Raymond Barre, a indiqué, la dimanche 3 juillet, sur Pacific FM, qu'il avait refusé d'entrer au gouvernement de M. Rocard. e Je crois, a expliqué M. Durieux, qu'il veut mieux un accord politique lorsqu'on entre dans un gouvernament à dominante socialista lorsqu'on n'est pas socialiste. » De surcroît, « il faut avoir, selon lui, une connaissance précise du programme d'action gouvernementale, ce que l'on n'a pas aujourd'hui », s-t-il estimé.

• RECTIFICATIFS. -- Une erreur de ponctuation a déformé un passage de l'article consacré au vote, à l'Assemblée nationale, de l'amendement abaissant de 18,6 % à 5,5 % le taux de TVA sur les bois-sons non alcoolisées (le Mande du 2 juillet). Cet amendement, portant article additionnel, a été adopté par le PS et le PCF; le RPR votant contre, et l'UDC se partageant entre le vote pour et le vote contre. Le glis-sement d'un point-virgule faisait apparaître, par erreur, le PCF comme ayant voté contre.

D'autre pert, dans le commentaire de la réunion du comité directeur du PS, intitulé « Dos d'âne » (le Monde du 5 juillet), une « coquille » nous a fait écrire que le prochain congrès socialiste se réunirait « à la fin de 1988 », alors qu'il se tiendra à la fin de 1989. En outre, des lignes manqueient dans un paragraphe où il aurait fallu pouvoir lire caci : « Si un accord a pu être dégagé sur la participation des membres du bureau exécutif entrés au gouvernement, à titre d'« assistants », aux réunions de l'instance délibérative du parti, la l'exécutif e été l'objet d'une négocia-

M. Bruno DURIEUX (UDF- tion qui ne s'est achevée qu'au début

● PRÉCISION. — A la suite de la lication d'une enquête intitulée ∢ Fraude électorale, mode d'emploi », dans nos écitions datées 26-27 juin, M. Marcelin Berthelot. maire communiste de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), nous demande de préciser que les résultats de la 1ª circonscription législative de ce département n'étaient pas centrafisés dans sa mairie. Rappelons que M. Serge Doll (RPR), suppléant de M. Philippe Borderie, candidat UDF dens cette circonscription, évoqueit dans une lettre adressée au Conseil constitutionnel, citée dans cet article, les « risques de fraudes graves » consécutives à l'attitude d'un maire s'isolant avec le matériel électoral, à l'abri des regards, après la clôture du scrutin. Mi. Berthelot nous précise que la 1ª circonscription couvre les les de Saint-Ouen, Epinay, l'Ile-Saint-Denis et « seulement le canton sud de Saint-Denis ».

Au sujet d'un article paru dans ces éditions concernent les recours en annulation dont à été saisi le Conseil constitutionnel, M. Berthelot précise que la requête dont il est l'objet de la part du candidat du Front national a trait à l'impossibilité, pour ce demier, de se présenter au second tour des législatives du 12 juin dernier, faute d'avoir obtenu au moins 12,5 % des électeurs inscrits au premier tour.

 ● PRÉCISION. - A la suite de l'article (le Monde du 29 juin) sur l'élection de M. Etienne Pfilmlin à la tête du Monde-entreprises, où il succède à M. Roger Fauroux, ministre de l'industrie, nous avons omis de préciser que M. Pflimlin est président de

## DEMAIN NOTRE SUPPLEMENT

Le Monde

**ARTS ET SPECTACLES** 

## Le communiqué du conseil des ministres

lundi 4 juillet, sous la présidence de M. François Mitterrand. A l'issue du conseil, le service de presse de la présidence de la République a diffusé un commulundi 4 juillet, que le cornité directeur du niqué dont nous publions les PS, réuni le samedi précédent, « a principanx extraits.

> CALENDRIER ET MÉTHODE DE CRÉATION DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL (Lire page 34.)

ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE

DE LA CONSOMMATION Le secrétaire d'Etat chargé de la

mmation a présenté au conseil des ministres une communication sur les orientations de la politique de la consommation

Aujourd'hui, la politique de protection des consommateurs prése nécessairement deux aspects, l'un national, l'autre européen.

1) Dans l'ensemble, les consommateurs sont bien protégés en France. Il est néanmoins nécessaire de renforcer ou d'infléchir certaines venir, c'est au gouvernement de la mériter ». Se félicitant du consensus, à actions. C'est ainsi qu'en raison du l'Assemblée nationale, sur la Nouvelle-Calédonie, M. Stoléru a déclaré que le développement de la publicité à la télévision une place plus grande doit être faite aux associations de gouvernement doit « montrer, per les consommateurs dans les pro-

La loi fait obligation à tout vendeur on prestataire de serviceS, en contrepartie de la libération des prix, de faire connaître publique-

## Nominations militaires

Sur la proposition du ministre de défense, M. Jean-Pierre Chevènemeni, le conseil des ministres du lundi 4 juillet a approuvé les pro-molions et nominations suivantes :

• Air. - Sont promus : général de brigade aérienne, les colonels Georges André, Jacques Hervé, Jean-Claude Pagès et Maurice Rougevin-Baville (nommé directeur adjoint du Centre d'essais en vol).

Est nommé commandant des forces françaises stationnées à Dji-bouti le général de brigade sérienne Claude Gantier. • Marine. - Sont promus: vice-

amiral, le contre-amiral Jean Bergot; contre-amiral, le capitaine de vaisseau Dominique Sassy.

Armement. - Sont promus : ingénieur général de première classe, l'ingénieur général de deuxième classe Michel Goutard; ingénieur général de deuxième classe, l'ingénieur en chef Michel Thévenin.

 Service de santé. – Sont promus: médecin général inspec-teur, le médecin général Jean Ker-marec; médecin général, le médecin chef des services de classe normale Maurice Bazot,

Sont nommés: directeur de l'école d'application du service de santé pour l'armée de l'air et du cen-tre d'études et de recherches de médecin aérospatiale, le médecin général Jean Timbal : directeur du service de santé de la force aérienne tactique et de la 1º région aérienne, le médécin général Pierre Pesquiès.

Gendarmerie nationale. –
Sont promus: général de division, le général de brigade Henri Le Fèvre; général de brigade, le colonel Pierre

Remente.

 Service des essences promu : ingénieur général de deuxième classe, l'ingénieur en chef de première classe Jean-Pierre

Le conseil des ministres s'est ment ses prix au consommateur : réuni au palais de l'Elysée, le une circulaire ministérielle sera prise pour expliquer très précisément aux professionnels leurs obli-

> Les accidents domestiques sont la première cause de [la] mortalité infantile entre deux et cinq ans. Une campagne nationale sur la sécurité des enfants à la maison sera lancée à l'automne.

droits sur ce point.

Le gouvernement se préoccupe de l'excès d'endettement dans le domaine du crédit à la consommation, qui fragilise les foyers les plus modestes. Le Conseil national de la consommation et le comité des usagers du Conseil national du crédit examinerons l'ampleur du phénomène et la nature des mesures propres à y remédier.

2) Dans les instances européennes, la France veillera à ce que les intérêts des consommateurs soient pris en compte dans tous les domaines visés par l'achèvement du marché intérieur. Elle demandera que les organisations de consommateurs soient plus largement consultées. Elle proposera de renforcer le rôle du comité consultatif des consommateurs placé auprès de la Commission des Communautés

[M. Claude Evin, porte-parole du gouvernement, qui renduit compte des travaux du couseil, a précisé que l'un des objectifs de la politique de consommation définie par Mme Neierrz est d'étendre la politique générale du gouvernement de « refus de l'exclusion » aux possibilités d'accès au crédit à la consonmation.

### Mesures d'ordre individuel

Le conseil des ministres a adopté les mesures individuelles suivantes :

Sur proposition du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, M. Bertrand Dufourcq, ministre plénipotentiaire hors classe, est nommé directeur des affaires politiques au ministère des affaires étran-

Sur proposition du gerde des sceaux, ministre de la justice, M. Edouard Balladur, conseiller d'Etat, est admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite.

Sur proposition du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-perole du gouvernement, il est mis fin, sion, aux fonctions de M= Hélène Gisserot en qualité de déléguée à la condition fémi-

## Le Monde

### IMMOBILIER chaque samedi dans

LE MONDE RADIO-TÉLÉVISION uno sélection de pro-grammes immobiliers en résidences princi-pales et de leisirs en vente eu en location REMSERSMEMENTS: 45-55-91-82, posto 4138

## COURS PRIVE CARPENTIER

## n méthode"

ne s'agit pas de travailler de plus en plus, mais de mieux en mieux. Seconde aux Terminales A.B.C.D.G. PREPA HEC-BTS

école fondée en 1924, externat, 1/2 pension, mbte 15, bd Polssonnière, Paris 75002

Avec Le Monde sur Minitel

**3 3 3 4** (1) 42 33 92 38 + 92 18 **3** 

Admission ESTP

GRANDES ÉCOLES 36.15 LEMONDE

le nouveau roman de gations et aux consommateurs leurs Un conte de fées, ce roman à tiroirs pleins de trésors et de sortilèges ?... "Eva Luna", c'est la Schéhérazade des bidonvilles et de la faim, des décharges publiques et des hôtels de passe. Il y a là quelque chose d'insolite et de provocant, comme un énorme frigo rouillé déposé sur les pelouses trop sages de la littérature. Michel Grisolia - L'Express Un texte irrésistible où la drôlerie côtoie la tragédie, où les seconds rôles prennent

la première place. Annette Colin-Simard - Le Journal du Dimanche Eugerd

Traduit de l'espagnol par Claude et Carmen Durand

FAYARD

## Action directe en appel

## La cour confirme les peines contre les dirigeants mais en réduit d'autres et prononce deux relaxes

La onzième chambre de la cour d'appel, présidée par M. Jacques Seguin, a confirmé, le lundi 4 juillet, les peines de dix ans de prison infligées, le 12 février 1988, par la quatorzième chambre correctionnelle, aux quatre principaux membres du mouvement dissous. Action directe: Jean-Claude Rouillan, trente-six ans, Georges Cipriani, trente-huit ans, Nathalie Ménigon, trente et un ans, et Joëlle Anbron, vingt-neuf ans, reconnus coupables d'association de malfaiteurs, détention et recel de faux documents administratifs, détention d'armes et d'explosifa (le Monde des 4 et 5 février).

La peine de dix ans de prison, soit le maximum prévu par la loi pour le délit d'association de malfaiteurs, a également été confirmée pour Roger Schleicher, trente et un aus, Claude Halfen, trente-deux ans, Vincenzo Spano, trente-et-un an. La cour a prononcés à l'encontre de Nicolas Halfen. anssi confirmé les six ans de prison

En revanche, Helyett Bess, surnommée « la mamma » du groupe, cinquante-sept ans, a vu sa peine réduite de huit à six ans de prison, Jean Asselmeyer, quarante-quatre ans de prison au lieu de sept, alors que Salvatore Nicofia, quarante et un ans, relaxé par la cour du délit d'association de malfaiteurs, est condamné à quatre ans de prison pour recel de documents administratifs et d'explosifs. En première ins-tance, il avait été condamné à sept ans de prison. Pour se prononcer, la cour a considéré d'un regard différent la notion de délit d'association de malfaiteurs en tentant de la cerner plus précisément. Les juges font d'abord une distinction entre ceux qui revendiquent leur appartenance an mouvement Action directs et ceux qui se situent seulement dans la « monvence », avant de

déclarer : « Le délit d'association de malfaiteurs, contrairement à la définition donnée par les prenders juges, n'implique pas une connota tion politique. - Pour être constitué, il faut que soit constatée « une entente préalable entre plusieurs es liées entre elles por la résolution collective de passer en commun à la réalisation de certains objectifs (...) susceptibles de recevoir une qualification criminelle .. Mais il faut en outre que chacun des participants ait - une entière conscience de ce but et de son caractère ounissable ». Enfin, la cour souligne que si · l'acte, simplement préparatoire, est en lui-même punissable, la référence à de simples pré-somptions doit être résolument

C'est sur la base de cette définition que l'arrêt a relaxé Annelyse Benoît et Brano Baudrillart, respectivement condamnés à cinq et sept ans de prison par le tribunal correc-tionnel et qui étaient détenus depuis le 13 décembre 1984.

En rappelant que leur comportement ne peut entrer dans le concep juridique d'association de malfai teurs, les magistrats observent que « si Benoît et Baudrillart apparaissent au vu des données objectives de la procédure comme constituant un couple totalement marginalisé, vivant d'expédients, n'ayant pour fréquentations que celles d'autres marginaux de soute origine, ces mêmes données n'autorisent pas à les déclarer coupables de faits autres que ceux qui, retenus dans une procédure distincte, leur ont valu d'être condamnés chacun à la peine de trente mois d'emprisonne ment dont quinze avec sursis pour recel, recel de documents adminis tratifs et usage, faisifications de documents et usage ».

MAURICE PEYROT.

## L'APM déboutée de ses poursuites contre « le Monde »

La dix-septième chambre correctionnelle de Paris, présidée par Mª Jacqueline Clavery, s'est pro-noncée une nouvelle fois, le lundi 4 juillet, contre les poursuites ensagées par l'Association profession-nelle des magistrats (APM, droite) en déclarant que ce syndicat n'a pas qualité pour exercer des poursuites lorsqu'il estime qu'un discrédit a été jeté sur des décisions de justice.

Maigré les arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation

de deux articles critiquant une déci-son rendue le 6 décembre 1987 par la chambre criminelle de la Cour de cassation suspendent une instruction menée par M. Claude Grellier. Celui-ci avait inculpé M. Michel Droit, membre de la Commission nationale de la communication et des libertés, de forfaiture (le Monde daté 8-9 novembre 1987).

Dans son jugement, le tribunal rappelle que le libellé de l'arti-cle 226 du code pénal qui réprime le discrédit jeté sur une décision de uscredit jeté sur une décision de justice « démontre que le législateur a voulu protéger l'autorité de justice et elle seule » et non les magisintenté un procès à deux collaborateurs du Monde, Maurice Duverger et Bertrand Le Gendre. Il s'assessite

## « L'état de la justice » en France

## Un rapport officiel critique l'inertie des magistrats

(Suite de la première page.)

. La justice civile. - C'est la plus obscure, la moins « médiati-sée », mais celle qui intéresse le plus le justiciable moyen, car c'est elle qui traite du divorce, du licenciement, de la vie quotidienne, en somme. Il y a dans ce domaine, estime le rapporteur, quelques rai-sons d'être satisfait. Pour les procédures simples, du moins, les délais sont - convenables - devant les tribunaux d'instance, de grande instance et les conseils de prud hommes (1).

La situation des cours d'appel « les plus vulnérables » est bien plus préoccupante, puisque, à 81 %, ces juridictions mettent plus de douze mois à écouler les affaires civiles dont elles sont saisies (la durée moyenne d'une procédure est de près de dix-huit mois). Encore faut-il distinguer entre les affaires simples - ne nécessitant pas d'instruction, par exemple, - et les autres, - une minorité d'affaires complexes ou à incidents, traitées avec une lenteur parfois inadmissible ». « Dès qu'une affaire fait difficulté, la machine se bloque et renvoie au lendemain son traitement par des manœuvres de diversion dont l'expertise est la meilleure illus-

### Gaspillage de moyens

Gaspillage de moyens, esprit routinier, instruction bureaucratique : le rapport n'est pas tendre pour les magistrats, trop souvent prêts à se réfugier derrière le code de procédure civile pour justifier leur inertie. D'autant qu'il leur est commode d'invoquer les normes de travail exigées depuis 1980 par la chancellerie : un conseiller « doit » rendre cinq arrêts par semaine pour être - en règle quelle que soit la complexité de l'affaire et sa nature. La tentation est grande de repousser à plus tard ce qui est plus compliqué. Il ne vient pas toujours à l'esprit des magistrats que ce chiffre de cinq est un minimum et que... rien n'interdit de le dépasser.

Autre dierre, et non des moin dres, dans le jardin des magistrats : la sacro-sainte trêve des vacances judiciaires, où l'on se réserve abusivement de n'examiner que les affaires urgentes, laissant s'accumuler les affaires simples que l'on remet à plus tard.

Bien que ces propositions n'engagent que lui, le rapporteur suggère avec insistance - et le garde des sceaux a déjà fait savoir qu'il était sensible à cet argument qu'il conviendrait de bousculer bien des habitudes et de remettre certains magistrats au travail. Faire la chasse aux procédures abusives et dilatoires (en moti-vant les actes d'appel), surveiller de près les experts en n'hésitant pas à exclure ceux qui ne donnent

pas satisfaction, renforcer cer-taines juridictions débordées, (on parle parfois de cours d'appel « sinistrées » en pensant à Mont-pellier ou à Colmar). Des remèdes existent pour résorber les retards. Encore faut-il décider les

### Joner les « pious »

. La justice penale. - Plus inquiétant encore semble être le fonctionnement de celle-ci (2). Le manque de moyens pent expliquer des retards importants (le rapporteur cite les tribunaux de grande instance de Lille et de Lyon, is cour d'appel d'Aix-en-Provence). Des constantes se dégagent un peu partout : le nombre des audiences correctionnelles est trop faible; les délais d'« audiencement » (calendrier d'attribution des affaires) sont trop longs; les poursuites, souvent mal adaptées; les procédures rapides (comparation immédiate, convocation par le parquet on par les officiers de police judiciaire), trop peu utilisées (3). Du greffe à l'exécution des peines, la chaîne pénale a des ratés. Un exemple : pour l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort d'Aixen-Provence, au 31 décembre 1987, un peu plus de la moitié des décisions de l'année 1985 portant sur des faits remontant au début 1984 étaient effectivement mises

à exécution.

Alors, la machine judiciaire tourne à vide : elle produit des décisions mais est incapable de les faire exécuter. D'autant, dit le rapporteur, que - le parquet n'intervient plus pour exercer un quelconque droit de regard sur l'activité des services de police et de gendarmerie » chargés d'arrêter les condamnés. Parfois - c'est le cas des tribunaux de commerce. - il suffit de jouer les « pions » pour que les élèves paresseux se remettent au travail. On note ainsi qu'en multipliant les inspections le rendement s'améliore... Encore faut-il dans tous les secteurs de le justice disposer ce qui est loin d'être le cas.

Un outil statistique adapté permet de tirer la sonnette d'alarme lorsque c'est nécessaire : là où cet outil existe, comme en matière civile, il permet de peser sur le fonctionnement de l'institution. Aucun chef de juridiction n'aime se faire coiffer du bonnet d'âne. Lorsque règne le flou, au contraire, on s'en arrange. Restent les hommes et les femmes de plus en plus nombreuses - qui font tourner la mécanique judiciaire : leur effectif tout juste maintenu depuis la « rigueur » suffit à peine, et il ne faudrait pas, à moins de s'exposer à une catastrophe, l'entamer, alors que le nombre d'affaires jugées ne cesse

ture des inscriptions. On avait

constaté d'autre part que plus du

tiers des bacheliers n'envisagezient

pas de s'inscrire à l'université, leur

préférant d'autres formes d'études

supérieures. Cette proportion serait

plus faible cette année, mais le rec-

torat se refuse à donner des chiffres précis. L'opération RAVEL

n'entend pas fournir aux universités

des instruments pour sélectionner

leurs étudiants. Celles qui ne

l'avaient pas compris l'an dernier

ont été rappelées à l'ordre par la

Commission nationale de l'informa-

tique et des libertés. Elles affirment

qu'elles traiteront désormais à éga-

lité les candidats qui n'ont pu se faire connaître par minitel. Enfin,

les universités parisiennes se sont

mises d'accord pour fixer au même

moment, en sin de matinée, le coup

d'envoi des inscriptions en droit,

d'augmenter : sept millions en 1981, près de douze millions en Fonctionnaires et magistrats : si

leur quantité n'est pour le moment pas en cause, leur qualité et leur répartition pechent. Et c'est sans doute la partie du rapport qui va susciter le plus de réactions. M. Dubois de Prisque suggère en effet pour les fonctionnaires de fusionner ceux des cours et tribunaux et ceux des conseils de prud'hommes, d'autoriser le recours aux TUC (travaux d'utilité collective), et même, avec précaution, aux condamnés à des travaux d'intérêt général et, pour-quoi pas, de faire appel à des agences de travail temporaire pour les - coups de feu - par exemple les périodes électorales pour les tribunaux d'instance,...

Les magistrats, de leur côté, devraient renoncer à certaines habitudes. A la sortie de l'Ecole nationale de la magistrature, pour le choix du premier poste, constate le rapport, « les considé-rations personnelles prévalent sur les aptitudes ou les inaptitudes des auditeurs. Le jury de sortie devrait assortir l'admission de restrictions temporaires à certaines fonctions ». Les chess de juridiction, qui doivent à la fois être de bons juristes et de bons gestionnaires, ne devraient pouvoir occuper leur postes trop longtemps, car ils y sont guettés par

Battu ainsi en brêche, le principe de l'inamovibilité des magistrats du siège devrait être réexaminé dans le cadre d'une réforme du statut de la magistrature. aboutissant inéluctablement à la dissociation du grade et de la fonction. De même le système d'attribution des postes dans les DOM-TOM devrait-il être revu : « Il ne devrait plus reposer sur le seul désir des magistrats mais sur un choix de l'autorité de

cellule spécialisée. (...) La durée de fonction doit être limitée, et l'avancement exclusivement pris en métropole. L'histoire récente de la Nouvello-Calédonie n'est sans doute pas étrangère à cette suggestion appuyée. A trop vouloir normaliser, à

Peinture:

trop espérer d'une gestion sans faille, la justice ne gagnera rien, L'auteur du rapport en est conscient. On ne prend pes les mêmes décisions pour le « pesit » tribunal de grande instance à une chambre de Lodève (Hérault) que pour celui de Paris. Il faut donc une souplesse de contorsioniste pour essayer d'adapter l'outil judiciaire aux besoins des justiciables. Il faut aussi une volonté d'aboutir. Une semaine après la communication de ce rapport, le garde des secaux, au cours d'une journée de travail ininterrompue, a réuni les directeurs de son ministère et les principaux responsables des services. Il a tenté avec quelque virulence de secouer les pesanteurs technocra-tiques. Après le constat, au-delà des - y'a qu'à » on, au contraire, des « à quoi bon », il faudra passer aux décisions concrètes.

AGATHE LOGEART.

(1) Selon les chiffres les plus récents, 84,5 % des tribunaux d'instance évacuent leurs affaires dans an délai moyen égal ou inférieur à six mois. Pars d'un litige sur deux est tranché dans un délai inférieur ou égal à trois mois. Dans les tribunaux de grande instance, en 1986, la durée moyenne de traitement des affaires jugées à été de 11,4 mois. Devant les conseils de prud'hommes, la durée moyenne de traitement est de durée moyenne de traitement est de 10,6 mais, et de 1,2 mais en référé.

(2) Globalement, le nombre des procès-verbaux, plaintes et dénoncia-tions reçus par les parquets a été, en 1984 : 5970000 ; en 1985 : 7325000 ; en 1986 : 6350000 ; en 1987 : 5240000.

(3) En 1986, scalement 9,6 % des poursuites engagées devant les tribu-mux correctionnels ont été opérés selon des procédures rapides.



## Nouveaux diplômes dans le Centre

A région Centre multiplie les formations. A Tours, Bourges, Blois et Châteauroux se créent à la rentrée de nouvelles filières d'enseignement supérieur. L'université de Tours ouvre une antenne à Blois avec une maîtrise de sciences et techniques (MST), « informatique et télécommunication ». Ce diplôme s'adresse aux étu-diants sortant de classes préparatoires, titulaires d'un DEUG A ou d'un DUT informatique et sélectionnés aur dossiers. Il formera des spécialistes de la communication et de la monétique. La date limite du dépôt des candidatures : 10 septembre (1).

Une autre antenne sera inaugurée à Bourges pour la préparation d'un diplôme de « traduction et rédaction scientifiques et techniques » équivalant à une MST. Destiné à une vingtaine d'étudients seurs d'un diplâme scientifique de premier cycle, cet enseignement de deux ans dispense des cours de droit, gestion, physique, informatique pour former des traducteurs autant scientifiques que linguistes (2). D'autre part, cette UFR s'est associée à la faculté de médecine de Tours pour mettre sur pied un diplôme de « traduction et de rédaction médicale en langle anglaise ». Il s'adresse à des titulaires d'une licence ou d'une maîtrise d'anglais ou de langues étrangères appliquées, ainsi qu'à des étudiants qui ont terminé leurs études de médecine. La scolarité est de deux ans, le nombre maximum d'inscrits de six personnes. Candidatures evant le 15 octobre (3).

Châteauroux va aussi devenir une ville universitaire avec l'instalistion d'un Centre d'études supérieures de la faculté de droit et de gestion de l'université d'Orléans. Cent cinquante étudiants sont attendus pour un DEUG de droit et un DEUG d'administration économique et sociale (AES). Retrait des dossiers jusqu'au 15 juil-

(1) Scolarité, faculté des sciences, parc de Grandmont, 37200 Tours. Tél. : (16) 47-25-14-22.

(2) Université François-Rebelais, UFR d'anglais, antenne universitaire lurges, 3, rue des Tanneurs, 37041 Tours Cedex, Tél. : (16) 47-38-56-00. (3) Scularité troisième cycle, faculté de médecine de Tours, 2, bouleverd Tonnellé, 37044 Tours Cedex. Tél. : (16) 47-47-47, poste 3117, (4) Centre d'études supérieures, 15, rue de la République, 36000 Château-roux. Tél.: (16) 54-34-50-01.

Langues des affaires

Un DESS de langues étrangères des affaires et du com-merce international vient d'être créé pour la rentrée prochaine à

(La Sorbonne nouvelle, instrut du monde angiophone, 5, rue de l'Esole-de-Médacine, 75006 Peris, Tél. : 43-26-46-96.)

auront lieu les 5 et 6 septembre (écrit) et le 28 septembre (oral), à Strasbourg. Les dossiers

d'inscription peuvent être retirés par correspondance et doivent être retoumés avant le 31 kuillet. ICUEJ, 10, rue Schiller.

67000 Strasbourg. Tél. : 88-36-

 Journalisme Les épreuves du concours d'entrée au Centre universitaire d'enseignement du journalisme

## Marc Helder

L'université de Nantes vient de faire paraître deux ouvrages consecrés à l'écrivain nantais Marc Elder, prix Goncourt 1913. Une biographie (88 F) et une étude de son œuvre (65 F).

(Centre de recherches en histoire contemporaine, chemin de la Sensive-du-Tertre, 44072 Nantes Cedex 03. Tél.: 40-74-61-43.)

## **EDUCATION**

## Les inscriptions à l'université dans la région parisienne

## Des difficultés en droit, administration et communication

Des mesures avaient pourtant été prises par les établissements pari-siens pour mieux s'organiser que les amées précédentes, grâce notamment au système RAVEL (1) qui leur a fourni dès la mi-mai les vœux des élèves de terminale. Quelques universités, comme Paris-I (Panthéon-Sorbonne), Paris-II (Assas) et Paris-VII (Jussieu) ont adressé des lettres individuelles rappelant les exigences propres à cha-que filière et informant des possibi-lités alternatives d'orientation : à Melun par exemple pour Paris-II, à Saint-Quentin-en-Yvelines pour Paris-X (Nanterre). A Nanterre, des enseignants sont présents pour dédramatiser les files d'attente ». Pionnière en la matière, Paris-XI (Orsay) reçoit les bacheliers individuellement et Paris-VI (Pierre-et-Marie-Curie) a supprime l'attente en convoquant par minitel les candidats qui ont au préalable, par la même voie, communiqué leurs notes

### L'attrait de Opartier Latin

Mais ces améliorations ne peu-vent rien au fait que quelques uni-versités, du quartier Latin notamment, concentrent la plupart des temandes. L'ordre d'arrivée mais

Les 441 400 candidats au baccalauréat devalent connaître, le qui avait limité la pression à l'ouvermardi 5 juillet, les résultats au premier groupe d'épreuves de l'exa-men. Ceux qui sont définitivement admis peuvent s'inscrire aussitôt

Si les inscriptions se passent sans difficulté particulière en pro-vince et dans les universités de la périphérie parisienne, elles donnent lien à d'intenses bousculades dans celles du centre de la capitale, particulièrement recherchées par les étudiants. Des centaines de personnes attendaient, dès les premières heures de la matinée, aux portes des centres Assas (Paris-II) et du Panthéon (Paris-I), pour s'inscrire en droit et en AES (administration économique et sociale).

aussi la série ou la mention au bac font alors office de filtres. D'après les renseignements fournis par RAVEL, les filières les plus recherchées par les bacheliers, cette année encore, sont le droit, l'administration économique et sociale (AES) et les sciences, mais seulement dans certaines universités. Ainsi, si les capacités d'accueil sont globalement suffisantes pour le droit en région parisienne, l'université Paris-I a recensé 1 700 demandes pour 800 places et Paris-II avoue près de deux candidats et demi par dossier disponible. La situation est au moins aussi tendue en AES. Pour une place, Paris-I recense quatre candidats, Paris-II presque deux. Paris-X s'attendait à fermer les inscriptions an bout de deux ou trois heures, et Paris-VII annonçait des difficultés, ainsi qu'en langues étrangères appli-

Mais le record d'attractivité semble remporté cette année par les filières comportant le mot « communication », qui apparaît sans doute comme le nouveau sésame pour l'emploi. Là, les vœux sont globalement cinq fois plus nombreux que les places en région parisienne. Paris-I a même dénombré au total 748 vœux pour sa formation « art et communication » offerte à 48 étu-

Ces chiffres doivent toutefois être interprétés avec prudence : ils ne tiennent pas compte des échecs au bac et ne portent que sur les 75 ou 80 % des 88 000 élèves de terminale de la région parisienne qu'a touchés cette année le recensement télématique (contre 70 % l'an dernier). Ainsi, en 1987, les bousculades attenducs avaient été limitées par la sélectivité particulièrement forte du premier groupe d'épreuves du bac

sciences économiques et AES. PHILIPPE BERNARD. (1) Le système RAVEL (Recens mem automatisé des vœux des élèves) a été mis en place en 1987 par les rectorats d'lle-de-france pour enregistrer avant le bac les souhaits des lycéens de terminale et permettre aux universités de mieux prévoir les flux de nouveaux





Du côté de l'abstrat

\* \* \* # \*A

dages 1

\* \$ \$ 5m 19

-- 35 4

...

**ARTS** 

Les années 50 au Centre Georges-Pompidou

un d'instance... itists, de leur côté, le servie de l'Ecole is premier pour appet. - les coundi-possibles prévalent sur j'été des maptirales g. Le jury de meste with l'admission de dispendez d cor-leite. Les chefs de pi dahent à la fois l'imites et de boss i M. devraient pou-ger posses trop long-it y mant guettés per mires à cor-

in brildes, la prinnovibilité des magne d'une siferate le magistrature, leutzbierena A is prede at de la ittéau le lystème des parles dans les ferralisé due rome : I plus repeau sur le 16 frantaires some 1 de l'autorité de

CAMPU

## puveaux diplômes seems to Contre

Matteriae favoractivos (6 feb. + Tyber )

There are employed in the sent the state of the state of

Contain to the statement of the first of the statement of the first of the statement of the first of the statement of the sta Professiona a. Co destinate a se escribir Para Proparatoria. Estata es escribiros Professionando paras especies escribiros **The of the Manager process as the St** Makatak : 10 appareture ! tiere Hermando à Para per . The Taggleton of reduction grant to provide the Taggleton of the Taggleton Committee out to be a property of the The state of the s The second of the party of the second of the

Company was paid or as a first Colored Colore 

STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA The same and the s Manager of the second of the s

> delleren 2 200 E L Marc Helder | desample to the second CANONIA TO STATE OF THE STATE O

Newself- A 2

Maria de la companya del companya de la companya del companya de la companya de l

inertie des magistrati int supe millions on momentum official and a sellute specialists on sellute specialists of the sellute

cellule specialitie of the design of four front design for life of the four flow design for life of the four flow of the flow A trop toulor north

A frop contain normal trop espece d'une sema faile, la justice ne sema L'auteur du rapport d'une prend e Canacient On the bank is memes decisions from a memes decisions from the a tribunal de grande malagi chambre de Lodere (la que pour cetur de malagi donc une maniferre de la mour chadres de la Utate bent gurriet 4% hapture quiporti fu si Intercripte li tani pro-Lantil Inquirente que pro-utate benet amariet que après la communication de après la communication de d'une journée de traval prompue, a reun les diens prompue, a reun les diens prompues et le compue et le compu

qui propose sur tout le cinquième étage du Centre Pompidou un redé-ploiement de la peinture et de la sculpture des années 50, a de quoi agacer bien du monde. A commenson municipie et le lie terbourables des remot tente avec queique vote seconds les besaulens les tiques. Apres le consul a des sus que la que la ou, ai consul a des sus que han a la fate ser aux décrations concrète agacer been du monde. A commen-cer par les historiens d'art qui na retrouveront ni fil chronologique, ni rangement par ordre géographique, ni regroupements sous les étiquettes d'usage telles que abstraction lyri-que, art informel, tachisme, action painting... AGATHE LOGER (1) Selon les chiffre e récents, \$4,5 % des indeants formation leurs par les des indeants de le recent de le

421 Clark over 1 200.

provide account to the second second

12) In this come Sectional Charles and

Ils ne retrouveront pas non plus matière à rappeler les vicilles querelles autour du réalisme, pour la 
bonne raison que le réalisme est 
absent de l'exposition; ni de quoi alimenter le souvenir des grandes 
guerres entre abstraits froids (géode tribunque un principal des tribunque un principal de tribunque un principal de tribunque de t guerres entre abstraits fronds (pro-métriques) et abstraits chands (lyri-ques). Parce que, cette fois, Daniel Abadie a quelque pen arrondi les angles en jouant plus sur ce qui rap-proche les artistes que sur ce qui les sépare, fort de ce constat que, par-delà les frontières et les contextes différents, nombre d'entre eux par-resent des problèmes plastiques. tagent des problèmes plastiques. Qu'il essais de faire émerger.

L'exposition organisée

fera grincer quelques dents.

Daniel Abadie a privilêgie

L'exposition de Daniel Abadie,

au Centre Pompidou

sur la peinture

des années 50

une approche

Ce qui permet

significatifs.

Loin de l'histoire.

de la chronologie

ou de l'exhaustivité.

purement esthétique.

des rapprochements

Eliminer tout apport documentaire

Tel est le propos de son exposi-tion, qui n'a rien d'exhaustif, rien d'une mise à plat comme on l'attend en principe de l'énoncé d'une tranen principe de l'enonce d'une tran-che d'art décennale, et rien de com-mun avec l'optique de Bernard Ceysson lorsque, pour l'ouverture du Musée de Seint-Etienne, il avait pro-posé une traversée des années 50 en France. Il y présentait à la fois des artistes considérés comme impor-tants il y a trente ans (Buffet ou Rouseann) et caux qui, demais, la Fougeron) et ceux qui, depuis, le sont devenua, permettant ainsi de faire sentir l'époque, et de montrer la lecture que l'on en fait

Daniel Abadie ne pouvait refaire la même chose, d'autant que l'appro-che socio-historico-critique de Ber-matière informe.

perspective internationale prévue pour le Centre.

Il a choisi un parti diamétrale-ment opposé : celui de gommer tout contexte, et tout texte, d'éliminer tout apport documentaire, une fois passé le mur d'images d'actualités extraites des archives de Paris-Match, qui d'ailleurs ne font que creuser le fossé séparant, en apparence tout au moins, le monde et les peintres, tout à leurs pinceaux, à leur gestualité, à leurs coups de brosses, à leurs taches, à l'espace de leur toile.

Faut-il voir là une manifestation du goût du commissaire de l'exposition pour le formalisme, ou la juste saisie de l'art des années 50? Cet art n'est-il pas le produit consommé d'un désengagement, pour un autre engagement, dans la peinture à bras le corps, à corps perdu jusque dans ses tréfonds, jusqu'à lui faire cracher quelque vérité sur son être : la couleur? Faut-il voir là une manifestation

Affiches · lacérées

Et l'exposition d'ouvrir sur des toiles en noir et blanc et de fermer sur des tableaux monochromes, spé-cialité que d'habitude on attribue aux années 60, alors que leur appari-tion date, avec Klein, Manzoni, Fon-tana et quelques autres, du milieu de la décemme précédente. Le pour-grais du noir et du blanc, de cette quai du moir et du blanc, de cette mise en réserve de la couleur par tant d'artistes américains et français au début des années 50 ?

La réponse ne va pas de soi. Elle peut être d'ordre apirituel mais aussi, et plus silrément, une façon pour les artistes de se concentrer sur 'inscription de formes nouvelles inconnues et sans références dans un espace nouveau. Daniel Abadie y verrait bien un parallèle avec cette mise en sourdine de la couleur par les peintres cubistes autour de 1909.

Le parcours tente en fait de susciter quelques interrogations partant d'un regard voulu au plus près de la d'un regard voulu au plus près de la création, avant les lectures critiques, pour en provoquer d'autres. D'où les mariages, les resprochements, les confrontations que l'on pourrait taxer d'arbitraires, mais qui souvent, en fait, nous replangent dans l'atmosphère des expositions de ces années, quand Soulages et Kline, Dubuffet et De Kooning étaient côte à côte sur les cimaises de Sidney Jannis. Pour ne citer que cenx-là, les deux premiers dans la grande salle en noir et bianc, les deux autres du côté et bianc, les deux autres du côté d'une figuration éclatée en Corps de dames ou en Forma, aplatie, tritu-

Tout le cheminement s'articule nard Ceysson, possible en terrain Tout le cheminement s'articule limité, ne saurait s'appliquer à la sur des notions qui balancent entre

le dessin-la couleur et le dessin dans la conleur, entre le signe et la matière, entre la trace et l'étalement

Peinture : le regard de l'esthète

matière, entre la trace et l'étalement de la ligne, pour faire voir ce que peindre concrêtement veut dire dans les années 50, et forcer le regard à se coller de nouveau à la peinture. Et ce n'est pas mal, car les tableaux sont bien choisis, forts dans l'ensemble, dans les grands formats qui sont aussi parfois de Mathien ou de de Staël, comme dans les petites choses plus modestement proposées, des bouteilles de Morandi aux petits paysages de Fernandez.

Daniel Abadie a l'œil, et la main d'une sorte de chef d'orchestre. Il sait accrocher et son exposition est belle. Où l'on peut, à défaut de saisir les dessons qui l'ont amené à choisir celui-ci plutôt que celui-là (la liste des absents scrait trop longue à éta-blir mais il reste tout de même une bonne centaine de noms), on tel tableau pintôt qu'un autre, où l'on peut se promener, et même faire des découvertes, sinon d'artistes nou-veaux, en tout cas d'œnvres surprenantes comme ce Lanskoy qui salue

Aseptisée, l'exposition? Disons plutôt que c'est une affaire d'attention. Rien n'y vient au hasard, qui nous fait basculer des canx troublées d'une peinture à l'arraché, encore traumatisée par la guerre, vers une peinture réduite à ses ingrédients de base, et dès lors mise en péril, ou remise en question par ceux quil

déchets, d'affiches lacérées, et d'objets récupérés, réalistement

Au nassage complexe, de salle en salle, on aura assisté à des duos, des trios et des concertos, tantôt plus particulièrement voués aux peintres de Paris, tantôt plutôt tournés vers New-York. Et croisé Calder. Matisse et Léger (ou trois façons de balancer la couleur dans l'espace avant l'homme) ; des printres et des sculpteurs préoccupés de construotres soucieux de marquer le coup par des œuvres politiques (Picasso, Lam, Matta, Fautrier) ; et des pein-tres attachés à la figure (Bacon, De Kooning, Dubuffet) et César et Richier moulant des corps déchi-quetés. Et Giacometti. Quand d'aurres, à l'occasion de leurs grands brouillages de bouleurs et de dessins accueillent des formes de vie (Pollock, Alechinsky, Jora).

Tout ou presque est là en somme de ce qui a fait les années 50. Une décemble annonciatrice de l'art des années 60 et 70, du pop, du minimal et du conceptuel. L'exposition passe par des sommets évidents. Elle est aussi ponetuée par des coups de chapeaux distribués à quelques artistes solitaires, mal aimés ou insuffisament. ment reconnus, de Bram Van Velde à Herbin, de Bissière à Lapicque pour le plaisir de provoquer.

GENEVIÈVE BRESRETTE

## Design: le grenier de Jean Nouvel

Mon premier est un grenier, mon second est une exposition. mon troisième est situé au Centre Pompidou, mon tout est signé Jean Nouvel. Il s'agit, bien sûr, de la rétrospective organi-sée par le CCI : « Design des années 50 ». L'excellent architecte de l'Institut du monde arabe, sollicité de toute part, est un homme pressé, occupé. Pour résoudre le problème qu'on lui posait — évoquer le design de cette décennie, — il a dû enfourcher la première idée qui se présenta à lui en avaisnt. son café du matin.

Las années 50, c'était il y a trente ans. Une génération, L'époque de nos parants ou calle de notre anfance. Comment montrer les objets de la vie quotidienne de ce temps à la fois proche et lointain, en évitant, cela va de soi, la banalité du discours didactique et la nostalgie bětement rétro? Pourquoi ne pas organiser un espace en forme de grenier, lieu de la magie et du rêve, selon Bachelerd ? L'idée est sédui-

il suffit d'emplier, d'entageer, de bourrer un vaste half avec le contenu de plusieurs camions de déménagement : meut téralement juchés les uns sur les autres, rouleaux d'affiches en pagaille, maquettes de guingois, paquets de vieilles photos, ustenziles de ménage par dizaines. Le tour est joué, Séduisant n'ast-ce pas 7

Un oubli capandant, L'intérêt d'un grenier, c'est le plaisir de s'immerger dans la pénombre, avec des souvenirs au creux des mains, d'endosser des vêtements démodés, d'écouter des disques rayés, de feuilleter des revues poussiéreuses ou de fouiller dans une vallee défoncée pour y débusquer un passé quelconque, lci, les objets pré-sentés dans un furieux mais savant désordre sont inaccessique le public ne confonde pas la pièce de collectionneur avec una petite madeleine personnelle. Il est donc convié à défiler à distance, respectuousement, devant un magma informe, indiscernable, incompréhensible, inutile. Jean Nouvel s'est trompé. Son idéa n'était pas horne. Paresseuse seulmownt.

E. de R.

## DIGRESSIONS par Bernard Frank

## Lecture à perpétuité

« La Nuit de l'indigo »

Dans ce 737 qui va me décoser à Porto et moins de deux heures, et c'est tent mieux car cet avion n'est pes le comble du confort, nous sommes serrés les uns sur les autres comm les sardines du pays, je tente de lire la Hult de l'indigo de Setyajit Ray (traduit de l'anglais per Eric Chédaille. Presses de la Bernimanos. 85 F). Je n'avais rien lu juequ'ici du plus grand metteur en scène de l'Inde à part ses écrits bonheur. Et déjà la préface a vite fait de me détourner du pleteau-repes et du lourd vin rouge, « J'aime en soi écrire des nouvelles, l'en tire un plaisir très différent de calui que me veut le travail infiniment plus complexe que nécessite le tournage d'un film. Il m'est arrivé d'écrire des nouvelles aussi bien pendent le réalisation d'un film que pendant le temps mort - qui dure habituellement autour de six mois — entre deux films. 3

Je me réjouis égoïstement que l'état de senté de Satyajit Ray l'écarte des plateaux si ce repos forcé lui permet de se consecrer deventage à la littérature. Au fond, ce sera un ratour aux sources familiales. Dens cette même préface, en effet, Satyajit nous raconte que son grand-para, Upendrakisore, avait lancé en 1913 un mensuel pour la jeunesse intitulé Sandeth (sandeth est le nom d'une confiserie bangali et signifie également « informations > !), qu'il était doué « d'un formidable talent d'écrivain pour enfants » et qu'il avait publié « un délicieux recueil de contes populaires bengelis ». Que son père, Sukumar Rav. possédait lui aussi « des dons uniques d'écrivain pour enfants et d'illustrateur comique ». Sendeth cesse de paraître quatre ans après la mort du père. Sutyajit Rey, lui, n'avait aucun été concepteur visuel dans une agence anglaise de Calcutta, - le cinéma seul l'intéreseart. La grande différence, c'est que la publicité lui sembleit un métier plus sûr que le

En 1961, dens se quarantième année, alors qu'il avait dernère lui plusieurs longs métrages e Pierre philosophale, le Salon de musique, le Monde d'Apu, la Déssae, — tout à coup avec un poète de ses amis il a l'idée de faire revivre Sundeth. En tant que codirecteur, il a le sentiment légitime qu'il faut qu'il écrive dans sa propre revue. Et dès le second numéro, et maintenant depuis plus d'un quart de siècle, il n'a cessé d'y donner des textes, des nouvel qu'il illustre. Dans sa jeunesse Satyajit Ray avait étudié les arts graphiques à l'université de Santiniketan, fondée par Rabindranath Tagore, ami de la famille. (Ray avait vingt ans quand Tagore est mort.) Beaucoup de nouvelles de Satyajit Ray sont influencées per les écrivains qu'il ssait dans son enfance : Jules Verne, H. G. Wells et Conan Dovie. Je ne suis pas certain que ce soient les meilleurs. Dens la Nuit de l'indigo, permi les onze nouvelles qui nous sont proposées, cutra celle qui a donné son titre à ce recueil, mes préférées sont Khagan, Patol Babu star de cinéma. Groebec et le Chien d'Ashamanja Babu. Je défie par exemple Jacques Brenner et son maître-chien Falco de ne pas éclater de rire et tout aussitôt d'avoir les larmes aux yeux à la lecture du Chien d'Ashamenja Babu, qui pourrait fort bien figurer dans l'une de ces anthologies à la mode, style « les vingt meilleures

Le bachot par la Santé!

J'apprends que deux Français sur trois ayant mai traduit ca que voulait dire M. Valéry Giscard d'Estaing dans un de ses livres fameux ne lisent plus du tout, du tout, et François Nourissier s'en inquiète à juste titre dans Madame Figaro de cette semaine. Cette fois-ci, ce serait ai sérieux qu'il ne faudrait plus faire les difficiles : « Bravo, ai quelques profis intrépides réussissent encore à faire airner Ronsard, Racine et Chateaubriand à leur élèves », mais quand la patrie du livre est en danger, ajoute Nourissier plus jacobin que jemeis ; e tous les moyens de lutte sont bons a. Et vive la merde ! si la merde se lit.

Je me souviens effectivement que dans un de ses pepiere Nourissier n'avait pes caché son plaisir devant le dernier roman de Paul-Loup Sulitzer. Aux lecteurs qui ne lisent plus rien, le seul bouche-à-bouche possible, c'est de leur conseiller des écrivains qui n'écrivent pas leurs livres. Puisque les écrivains ont droit à des nègres, on se demande bien pourquoi les lecteurs seraient moins favorisés qu'eux. Les deux Français sur trois qui ne lisent plus devraient paver en toute justice l'unique Francais qui se dévoue pour le faire à leur place.

J'aperçois dans cette anoraxie mentale de la France devant l'alphabet et sa bibliothèque des conséquences politiques incalculables. Nous allons pouvoir en finir avec ce douloureux problème de l'immigration. La gloire de M. Le Pen, déjà ébréchée par son fiasco marseillais, ne sera bientôt plus ou un médiocre souvenir. Naguère, nous faisions venir d'Afrique ou d'ailleurs toute une main-d'œuvre non qualifiée pour les gros travaux dont nous n'étions plus capables : mines, routes, bâtiments, enfin toutes les occupations pénibles et mai payées, il semble que la lecture soit devenue nos travaux forcés. Puisque nous ne trouvons presque plus de nationaux pour se colleter avec Marivaux. Honoré d'Urfé, Guez de Balzac, Mademoisalle de Scudéry, demainavec Proust, Céline, Colette et même Geneviève Dormann, faisons appel, quoi qu'il nous en coûte, aux peaux basanées qui ont fait de Tusage. Que par trains, chameaux, bateaux, charters entiers, Pierre Joxe n'hésite pas, mais en sens contraire, à reprendre la grande et ferme politique de Charles Pasqua. Il nous faut des lecteurs. Nous les aurons !

Les Meliens firont tard dens la nuit, à la lueur des bougies si nécessaire, toute le Recherche du temps perdu, les Paradis de Sollers, la Journal impudique de Jean-Edem Hallier et les Vaines Tendresses de Sully Pru-

dhomme pour faire bonne mesure. Les prisons, la population carcérale, qui étaient problèmes pour Alain Payrefitte et Albin Chalandon, ministres sans imagination, doivent devenir gibiers de lecture sous M. Arpeillange. Désormais, c'est trois prison-niers sur trois qui liront nos classiques. C'est la Santé, nos prisons qui devraient fournir le plus gros contingent de bacheliers de ce pave. Cette peine de mort abolie sera ainei remplacée pour le repos de tous par la lecture à per-

3 Porto dans la quinta

Mon hôte à l'orto est Cristiano Van Zeller. il est issu d'une femille catholique d'origine flamande qui a immigré au Portugal au XVIIIº siècle pour fuir les persécutions religisuses en Hollande. Je pense que ce détail aurait fait sourire et grincer des dents Voltaire.

Cristiano est une excellent carcon cui n'e même pas trente ans et qui dirige depuis 1982. si l'ai bien comorte les explications qui me sont données, l'une des plus vieilles maisons de porto du pays. Lui qui ne rêvait que de construire routes et barrages, ce à quoi le destinait sa formation d'ingénieur. Le voità maître avec sa sœur d'une des plus belles quintas du Douro, la Quinta de Nova perchée sur les hauteurs de Pinhao. J'ai pu faire la comparaison entre le cèdre marocain qui se trouve sur la terresse de la quinte, trapu, vraiment court de taille, aux branches prolifiques et temaculaires et calui de mon jardin qui a ce côté débonnaire des grands arbres. A la fin du diner, comme il se doit - ce vin n'est pas un apéritif, que diable I - nous avons bu le meilleur porto qu'il nous sara sans doute donné de déguster de notre vie, le millésime 1941, d'une concentration stupéfiante et qui, avec le morceau de fromage de montagne qui l'accompagnait, nous apparut comme la patit Jésus dans la bouche l

La porto a des vertus que l'on ne saurait îmaginer. Îl y eut, catta nuit-là, un terrible orage qui brisa les vitres de ma chambre. Je n'ai rien entendu. Je comprends maintenant pourquoi Morand aimait tant le Portugal, au point de m'envoyer il y a une vingtaine d'années, à la place des pages sur l'Ecosse que je lui avais commandées, des souvenirs aussi émus qu'il était dans sa nature de l'être sur la patrie d'Oliveira Salazar, c'est que dans la bonne société portugaise, même chez des garçons très jeunes, on a gardé la culte pour le père de l'« Etat nouveau » et du corporatisme, et une peur penique des événements de 1974 qui virent la départ de Caetano. Enfin, l'espace de trois jours, le bon porto vous rand sourd à ce qui n'est pas lui.

Si vous voulez en savoir davantage sur Morand et surtout sur sa famme, la princesse Soutzo, consultez le tome XVI de la correspondance de Proust (chez Plon, 220 F) per Philip Kolb qui couvre l'année 1917. Année cruciale dans leurs rapports. Et puis la chère princesse va se faire enlever l'appendice....

Une exposition et un livre

## Du côté de l'abstraction

Denise René et Léon Degand, une galeriste et un critique : deux versions d'une même passion, celle de l'abstraction géométrique.

« Mes années 50 », dit l'affiche: il est vrai que peu de galeristes pari-siens ont joué tout au long de cette décennie-là un rôle plus constant et de plus grande importance que Denise René. Son nom, devenu celui de sa galerie et devenu plus encore une sorte de mot de code, apparaît dans la biographie de la plupart des peintres abstraits géométriques européens apparus après 45, et dans celle de nombre d'abstraits de l'entre-deux-guerres. Magnelli, Dewasne, Kupka, Gorin, Vasarely, Poliakoff, Herbin, Mortensen, tons sont passés par chez elle, ainsi que d'autres envers lesquelles la postérité s'est montrée moins bonne fille.

Tous avaient en commun quelques références point encore univer-sellement admises et citaient Mondrian et Kandinsky, que les moins jeunes d'entre eux avaient aperçus an temps de Cercle et Carré. Tous avaient encore en commun le culte d'une peinture frontale, claire, définie par des lignes régulières et des couleurs passées en apiats exempts de toute modulation comme de toute gestualité.

Ces ressemblances, cet air de famille qui suffirait à dater œuvres et artistes, se retrouvent préservés dans l'exposition rétrospective que la galerie a consacrée à son propre passé. En peu de toiles, mais cer-taines sont historiques, elle restitue

que lui prétent des reconstitutions 180 francs.

un rion simplistes. Elle prétendait moins affirmer la supériorité abso-lue d'une école que défendre l'existence de celle-ci quand la menaçait le mode de l'informel et de l'effusion. L'aurait-on oublié, il suffirait pour s'en convaincre. La réédition de son essai Abstraction, figuration permet de mesurer la complexité de la aituation esthétique du moment.

Degand, critique et théoricien, entreprend de démontrer que l'art qu'il aime peut se réciamer d'une glorieuse généalogie cubiste et supporte d'être comparé à la musique et la littérature. Il s'efforce plus encore de convaincre que l'abstrac-tion ne se réduit pas à un simple exercice de style ou de calcul. Il exige d'elle densité et expression.

Son esthétique ne préfigure en rien un quelconque maniérisme ou un minimalisme français. Son ambition est tout autre : participer à l'invention d'une nouvelle peinture, douée de ses règles particulières et soumise cependant an pouvoir de

On ne relit pas sans quelque admiration pour Degand sa confes-sion finale: « La peinture abstraite ne résulte ni d'un progrès, ni d'al-leurs d'un recul de la pensée pictureurs a un recui ae la penses picturale. La peinture abstraite ne sup-prime ni ne remplace la peinture figurative. (...) Elles différent, sans plus. Les plaistra de la peinture abs-traite ne sont pas identiques à ceux de la paintura financière de la constitue de la peinture figurative, et c'est la meilleure raison pour ne nous priver ni des uns ni des autres. > On ne saurait mieux dire.

PHEIPPE DAGENL

\* Mes aunder 50, galerie Denise-Rané, 196, boulevard Saint-Germain, jusqu'à fin juillet.

une époque et une logique.

Cette logique était loin d'avoir la rigidité et l'obsession d'orthodoxie ture, édition Cercles d'art, 274 pages,

## Sotheby's à Moscou

· L'avant-garde russe se cherche un marché », titrait Beaux-Arts magazine en avril 1987. C'est en passe d'être vérifié. - Glasnost - et perestroïka » aidant, l'art russe est aujourd'hui à la mode comme le montrent les expositions qui lui seront consacrées prochainement à New-York et Amsterdam. Dans ce contexte, on comprend aisément la portée de la vente aux enchères de près de cent dix œuvres contemporaines, organisée par Sotheby's à Moscou. Elle sera monnayée en livres sterling, sans restriction à

Jusqu'à présent, seuls queiques neintres soviétiques « non conformistes » s'étaient fait connaître à l'Ouest, par le biais de valises plus ou moins diplomatiques. En dehors, bien silr, des grandes signatures des années 20 rarement exposées (et depuis peu) en Union soviétique.

Alexander Rodchenko, disciple de Malevitch, est l'une de celles-ci. Son tableau Composition, provenant de la famille de l'artiste et daté de 1916, est estimé à plus de 600 000 F. Après les années 20, et l'instauration d'une ligne officielle dans le domaine des arts, il se consacrera à la photographie, à la réalisation d'affiches, à l'illustration de prototypes de vêtements et de mobiliers, pour finalement revenir, seize ans plus tard, à la peinture, mais figurative, cette fois-ci. Edward einberg a pris la relève de cette défunte avant-garde. Il y a trois ans encore, il travaillait exclusivement pour l'« underground ». Composi-tion: novembre, une toile abstraite évaluée entre 30 000 et 50 000 F. un hommage à Malevitch et à tous ceux des années 20 ; ceux qui sont morts -, n'aurait sans doute jamais pu être exposée du vivant de Brej-

En revanche, Ylia Kabakov se faiseit connaître en Occident, dès la fin des années 60, par de nombreuses expositions, et compte déjà deux toiles au Musée national d'art moderne de Paris. Comme pour plusieurs de ses contemporains, le lettrisme tient une grande place dans ses compositions. Une grande toile en partie recouverte d'un texte, où on distingue, à côté d'un cintre, une patita locomotive blene, devrait trouver preneur à plus de 100 000 F.

Lettrisme toujours, avec Svetlana Kopystlanskaya, femme peintre qui se démarque avec son Dialogue : nº 2, morceaux de toiles fripées mauves et vieux rose en relief,

recouvertes de phrases sans fin. boîte en bois. Il est estimé entre 30 000 et 40 000 F. Grisha Bruskin donne une autre dimension à l'écriture. Il évoque dans Alephbet ses origines juives : châle de prière et chandelier à sept branches, entourés d'inscriptions hébraïques. Il est éva-lué entre 100 000 et 120 000 F.

Mysticisme

Certains de ses tableaux ont été reproduits dans des magazines d'art occidentaux, notamment une gigantesque fresque composée de trentedeux toiles, formant un échiquier de la société soviétique avec ses symboles: l'armée, Lénine, la marine, la jeunesse communiste... Son estimation: plus de 140 000 F.

Peintre « dissident », critique de la

société russe, il commence à se faire commaître au-delà des frontières de

et réalisme socialiste

Peintre d'histoire, mais d'un tout autre genre, llya Glazunov est considéré comme un « officiel ». La Légende de la ville de Kitege, mélange de mysticisme religieux e de réalisme socialiste, pourrait partir à 300 000 F. Pour d'autres, comme Viadimir Yankilevski, il aura fallu près de vingt ans pour exposer et finalement vendre Triptyque nº 13, hommage à son père, opposant au régime de Staline.

Ces trois toiles, proches d'un sur-réalisme à la Victor Brauner, devraient trouver acquéreur à plus de 120 000 F. Les Næuds et croix. d'Ivan Chvikov, est une sorte de grand échiquier laqué fait de collages, estimé entre 120 000 et 180 000 F. Cet artiste est sans doute celui qui est le plus anxieux du résultat de la vente ; il a déjà une cote sur le marché de l'art occiden-

Ce que l'on retiendra sans doute de cette dispersion, c'est la diversité d'un art qui s'est développé maigré son isolement du monde extérieur. Les autorités soviétiques espèrent que, avec cet événement, les artistes d'URSS pourront faire une percée sur le marché de l'art international. tailler une part du marché russe, et les acheteurs américains, allemands, nisses et français devraient être séduits par des estimations raisonna-

ALICE SEDAR. ★ Vente : le 7 juillet à Moscou.

CINÉMA

« Atlantic City », de Louis Malle

## La perle de Philadelphie

d'une ex-reine de beauté hypocon-Atlantic City driaque (Kate Reid) et de son a près de dix ans. chien, va bientôt se trouver au cho-Louis Malle l'a tourné mage technique. Mais il hérite la cargaison de poudre d'un petit dea-ler assolé venu se faire assassiner là. en 1979, aux États-Unis. Le film ressort aujourd'hui Et, riche soudain, se prend à rêver en VO au creux de l'été. dans cette ville bouleversée par de discrètement. crasseuses espérances. On s'aperçoit Lou s'émerveille pour sa voisine

qu'on ne l'a pas oublié. Sally, la vendeuse de crustacés (Susan Sarandon), l'ex-femme du Du film de Louis Malle, Atlantic dealer, une sacrée réveuse aussi, qui City, il reste des images très fortes. Susan Sarandon, seule, passe un se voit déjà croupière à Monte-Cario ... Peut-eire Lou est-il vraicitron coupé en deux sur sa peau, ment un dur, kui qui a tout abdiqué frotte sa peau nue de jus de citron... et qu'un caniche toiletté promène en Un immeuble gigantesque, vestige d'un passé pourrissant, ve être laisse sur les planches de la jetés. Pent-être Lon va-t-il aimer encore démoli ; il s'effondre en un instant... Nous sommes à Atlantic City, «la perle de Philadelphie». Près de l'océan gris, les jeux, les tripots, les casinos on cessé d'être clandestins. une fois, et même mer des gangsters pour protéger Sally? A la fin, sans doute, se retrouvera-t-il seul avec Kate, avec le caniche, mais bon Et Lou, le bookmaker besogneux sang! il se sera passé quelque chose (Burt Lancaster), esclave volontaire dans sa vie, à Atlantic City.

Le personnage principal du film est bien la ville, captée par Malle avec son sens exceptionnel du documentaire, sa sympathic pour les lieux, les visages qui vom avec. Lorsque Sally va reconnaître le corps de son mari à la morgue de l'hôpital, elle tombe en plein concert de cha-rité donné pour les malades. Devant un parterre de fauteuils roulants pâmés, un crooner gominé chante : Atlantic City, My Old Friend, de Paul Anka, Nous sommes dans l'aile Frank Sinatra » du bâtiment. Anthentique... city.

L'intrigue qui s'y déraule est tendre, d'une amoralité très vertueuse. Les personnages sont si séduisants, si sincères qu'on les absout de toutes leurs lächetés, de leurs trahisons et que même la drogue, au centre de l'action, perd de sa réalité ignoble.

Lou, Sally, Grace, des paumés au soleil des illusions, des béros ordinaires filmés avec une grace impressionniste. Il émane d'Atlantic City

comme la nostalgie d'une France lointaine, Saily s'imagine sur la Riviera et essaye d'apprendre le français sur des cassettes enregistrées: Michel Piccoh ne fait que passer dans le role improbable d'un maître croupier avec un accent à la Charles Boyer... On ne sait si tout cela finit bren, mais c'est drôle, tou-

Es formidablement joué, par toat le monde. Susan Sarandon, si rapide, franche. Différente d'un plan à l'autre, gentille, méchante, épatante. Et Burt Lancaster, gué pard aux griffes rognées, dans sa gabardine usee, repassant son uni-que cravate rapee, fanfaron, magni-

theatre

·• 7 · · ·

100 100 200

cine

1. V. A.

\* Atlantic City: 14 Juillet-Parmasse (64), [4 Juillet-Beaugrenelle (154) et 14 Juillet-Bastille ([19), à partir du mercredi 6 juillet.

Un entretien avec le réalisateur

## « Mon meilleur travail aux Etats-Unis »

« Lion d'or à Venise, prix Louis-Delluc, sept césars, nomination aux oscars, comment rous sentez-rous après la succès de Au revoir les

- Dans un triste état! C'est drôle, je me posais la même question ce matin an téléphone avec Alain Cavalier. Il me disait : « Moi, le succès de Thérèse m's fait perdre un an » Bien entendu, nous ne nous plaignions pas. Mais il est un fait certain, quand on a un film qui se casse la figure, un mois après, on est an travail. Réaction de survie.

» Une carrière est faite de hauts et de bas. Au revoir les enfants est arrivé pour moi après deux films qui n'avaient pas marché. Et on peut dire, c'est vrai, que le succès, on y est pas préparé.

- L'impact de Au resoir les estinate est il universei ?

bizarres, Ainsi Israël, I ea Israéliens ont ou des réactions un peu extrêmes. Quelque chose comme «Touche pas à mon holocauste. De quoi se mêle ce goy, il cherche à se disculper... » Alors qu'on peut au contraire considérer ce film comme un travail sur la culpabilité...

- Ce Ben avec An revolt les enfants qui ne parvient pes à se rompre vous a empêché de commenper mutre chose ?

- J'avais dans l'idée de me luncer très vite dans un documentaire, et puis non, je me suis rendu compte que j'avais envie de rester dans la fiction. l'ai commencé à tourner en rond, avec un pen de mauvaise conscience. Maintenant, oui, il y a le début de quelque chose. Encore un travail sur la mémoire. Ca se passe en 1968. Pas à Paris, au fin fond de province, et c'est une sorte de comédie. Une famille qui se retrouve à l'occasion de la mort de la erand-mère...

. Et soudain cette familie est bioquée, tout s'arrête, il n'y a pius 'essence... Mai 68 n'est qu'un contrepoint. La politique en fond de décor affectif, Scola avait très joi-ment réussi cela avec *Une journée* 

» J'aj un autre projet avec le scénariste d'Atlantic City, John Guare, une histoire qui se passe en Sicile... Mais j'en suis arrivé au point où je réalise qu'il m'est infiniment plus facile, plus agréable de travailler en

- Vous avez moins de difficultés désormais à trouver un finance-

 Bien sûr. Dans le cinéma vous ne valez que ce qu'a rapporté votre dernier film. C'est une loi élémentaire, mais ça ne me rend pas plus gonrmand sur les moyens. Je suis trop vieux pour ça. De toute façon, je ne me suis jamais senti confortable avec de trop gros budgets, c'est pas mon truc, et j'en suis maintenant

- Atlantic City que vous avez tourné aux Etats-Unis entre-t-il dans la catégorie des films à petit

- Tout & fait. Petit budget. petite équipe. Pas un film de cinéaste américain, un regard sur l'Amérique touraée à la Française. En fait, juste avant de mettre Atlantic City en chantier, j'étais sur le tourné Pretty Baby (in Petite), qui avait été bien reçu dans l'ensemble malgré quelques discussions « puritaines ». Javais enchaîné sur deux projets qui n'avaient pas abouti. l'allais rentrer pour reprendre une vicille idée, l'adaptation d'un livre de Conrad.

> C'est aiors que j'ai vu arriver Denis Héroux, un producteur québé-cois. « Tu n'as pas une idée ? me dit-il. J'ai de l'argent et je dois le dépenser avans le 31 décembre de cette année. - Nous étions en juillet. Je n'avais pas vraiment d'idée. Sauf celle de rencontrer John Guare, un auteur dramatique qui avait colla-boré au premier film américain de Milos Forman. Taking off. On a commencé à penser à Atlantic City. On en parlait beaucoup dans les journaux. Les jeux venaient d'y être journaux. Les jeux venaient dy said autorisés. Nous y sommes alles vingt-quatre heures. Et puis on est partis là-dessus. Très vite. Et on a fait un film en partie improvisé.

» Qui, maintenant, que je le revois, que j'y pense avec le recul, exprime assez bien un moment de l'histoire récente des États-Unis. Le film a été tourné en 1979-1980. Reagan est arrivé au pouvoir en 1980. Et aussitôt cela a été l'apologie de ichissement. Les Àmé ont infecté le monde entier avec cette théorie-là, alors, Atlantic City ~ la ville – devient une sorte de métaphore, une petite cité endormie où il ne se passe plus rien, complètement appauvrie... Et tout à coup, les casinos, la folie, une nouvelle ruce

– La ville est davantage qu'un décor.

- C'est vrai: Mais le paradoxe. c'est que Atlantic City a été tourné pour une bonne moitié à Montréal parce que la production était cana-dienne! Dieu merci, les Américains ne s'en sont jamais aperçus...

- Un plan superbe, impression-nant, est resté dans la mémoire de ceux qui ont vu Atlantic City : celui neuble qui s'effondre. - Le plan dure quelques secondes, et c'est un stock shot (1).

Mais il tire sa force du symbole qu'il

- Burt Lancaster aussi représente un symbole : le béros vicilit, mais mythique. Comment l'avez-vous cholei I

- J'avais plutôt envie au départ d'engager Robert Mitchum. Il n'a pas été intéressé par le scénario. En revanche, Burt Lancaster a voulu aussitôt le rôle, très fort. Je me suis bien entendu avec lui parce que nous pouvions parler ensemble de Visconti. A par ça, il n'a pas été tou-jours facile. C'est un Irlandais colérique, et il boit après le coucher du

- Quel a été le destin d'Atlantic City ?

- Formidablement reçu par la critique partout, sauf en France. Il est peut-être arrivé ici à une époque où l'on s'irritait que je sois resté en Amérique. A la sortie du film à Paris, un journaliste que je connais-sais bien m'a interviewé et a commence son article par : . Louis

Maile parle encore français ». » Aux Etats-Unis, Atlantic City a eu aussi un peu de mal, parce qu'ils ne trouvait pas de distributeur. Lorsqu'il est enfin sorti, il a ramassé tous les prix de la critique et cinq nominations aux oscars.

- Il en seu un ? - Non. Lancaster s'est fait bat-tre sur le fil par Fonda qui venait de mouris. Malgré tout, Atlantic City est devenu un peu un « film culte », on m'en parle encore...

- Vous l'aimez bien, personnel-

- Oui, c'est mon meilleur travail aux Etats-Unis. Ca me fait plaisir qu'il ressorte. Je sais bien qu'il n'a pas trouvé son public ici, à l'époque. Puisse-t-il le trouver aujourd'hui!

Propos recueillis par DANIÈLE HEYMANN.

## en bref

 Nouveau conservateur au Muaée Marmottan. — Le peintre Arnaud d'Hauterives a été élu par ses collègues de l'Académie des besuxarta conservateur du Musée Marmottan, à Paris, en remplacement d'Yves Brayer, il prendra ses fonctions en

[Né en 1933 à Braine (Aisne), ancien élève de l'Ecole des beaux-arts. M. Amand d'Hauterives a été pren Grand Prix de Rome en 1957.]

 La récuverture des Bouffes du Nord. - Le Théâtre des Bouffes du Nord fera sa récuverture le 5 octobre avec Lorenzaccio, de Musset, interprété et mis en scène per Francis Huster, innovation : les places seront numérotées. La location est ouverte, par correspondance au Théâtre, 37 bis, boulevard de la Chapelle, 75018 Paris.

### CALENDRIER DES ADMINISTRATEURS DE CONCERTS

| Abbaye de        |   |
|------------------|---|
| <b>Royaumous</b> |   |
| (Val d'Oise)     |   |
| Dimenche         |   |
| 10 juillet       |   |
| à 17 h 30        |   |
| Rons, :          |   |
| 30-35-30-16      | ľ |
| (p.e. Mondiel    |   |
| Musique)         |   |
|                  | _ |

BINCHOIS **G. DE MACHAUT** TáláDiffusion de Franc

GILES

Du 17 juillet

CONCERTS DU PALAIS PRINCIER RCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MONTE-CARLO

17-7: LAWRENCE FOSTER JANET PERRY (soprano) /OLFGANG BRENDEL (baryo e Requiem ellement de Brahms » 20-7 : MSTISLAV ROSTROPOVITCH A la mémoire d'HEARIYK

MONTE-CARLO

SZERYNG 24-7: ALAIN LOMBARD MIKHAE RUDY (pleniste) 27-7 : SEMYON BYCH(OV UTO UGHI (victoriste) 7-8 : JUN'ICHI HIROKAMI AIRE-SOPHE MUTTER (violgale 10-8 : MAREK JANOWSK) MURRAY PERAHIA Iplanist C.C.A.M. Concert Ivrigue 3-8 : MAREK JANOW

## PHOTOGRAPHIES : les Rencontres d'Arles

## L'inventeur de la lumière

Chef opérateur d'Allégret, Carné ou Cocteau. Henri Alekan a aussi travaillé avec Wim Wenders. ll a présenté aux XIX Rencontres d'Arles un « hommage à la lumière ». Une exposition lui est également consacrée.

« Je ne suis pas un bon photographe, confie Henri Alekan. D'abord parce que je suis distrait. Il m'arrive souvent d'oublier des choses essentielles. Tel que mettre de la pellicule dans l'appareil ou de faire la mise au point. Cela s'explique par mon métier. Je suis entouré de toute ane équipe, mes deux ou trois assistants s'occupent des détails que je néglige quand je fais des photos.

» Et puis la photographie exige des qualités que je ne me reconnais pas. Alors que je me reconnais au cinéma comme un spécialiste de la lumière. Lorsque je vois une exposi-tion de photographies, je constate dans la plupart des cas que les photos sont prises dans une lumière existante et très rarement dans une lumière inventée. Or le propre du métier d'opérateur est de tenter d'inventer la lumière. C'est, je crois, ce qui nous distingue des photogra-

» Prenez Henri Cartier-Bresson. Ses photos sont admirables parce qu'il pose un regard sur l'événement qui a lieu devant lui et qu'il sait le saisir sans banalité. C'est merveilleux. J'admire aussi beaucoup Willy Ronis. Mais leurs photos n'impliquent pas une mise en œuvre com-plète de nos moyens de création. Le photographe se sert d'une lumière qu'il ne peut maîtriser entièrement alors que le cinéaste fabrique, com-pose et architecture artificiellement

son éclairage. » La lumière naturelle a une beauté propre qui est incomparable. Mais la lumière réinventée lui est quelquefois supérioure car elle permet d'aller au-delà de la nature. Elle peut transcender, magnifier le réel. C'est unique dans l'histoire des arts : offrir aux artistes le moyen non pas de calquer la lumière, mais d'aller au-delà en développant ses propres lantasmes et sans imaginaire.

» Les images des peintres m'ont plus influencé que celles des photographes. Georges de La Tour, Rembrandt, les impressionnistes. Il est important pour les photographes et les cinéastes d'observer comment les peintres ont su à travers les siècles reproduire différemment la nature selon leur tempérament. La difficulté de notre métier consiste à savoir réussir ce que j'appelle une continuité plastique. De la première à la dernière image, il doit y avoir un' flux visuel unique et sans cassure, que l'on tourne à l'extérieur ou en

L'exemple de la Belle et la Bête est significatif. Il a fallu maintenir le climat fantastique de ce conte de fées, quelle que soit la nature de la humière et des lieux. Je le dis et le répète : nous naissons, vivons et mourons dans la lumière naturelle, mais il faut être capable de la reproduire et de la magnifier en la réinventant. C'est le propre de notre métier et, je dirais, la beauté de

» A Arles, j'essaie de montrer divers aspects de cet art de la lumière. C'est comme une promenade dans mes films préférés, de la Bataille du rail à la Belle Captive et aux Ailes du désir. Il faut être capable de passer d'un style simple et dépouillé, quasi documentaire, à un style raffiné, presque esthétisant. Je présente des photos de tournage, de plateau et quelques photogrammes.

» l'ai veillé à ne choisir que des photos éclairées par mes soins. A l'époque, le cadre était imposé par le metteur en scène; le photographe posait son appareil à l'emplacement exact de la caméra. Quant aux « photogrammes » (extraits du film), on verra ceux de Tobbie est



Heart Abbien

un ange, tourné en 1940 par Yves car c'était mon premier silm comme Allégret sur un scénario de Pierre Brasseur. Ce film a été entièrement détruit, personne ne l'a jamais vu La copie, le négatif, tout a brûlé dans la salle de montage, il n'en reste que ces quelques photo-grammes. Ce sut un grand drame,

Propos recueillis par PATRICK ROEGIERS.

★ Jusqu'au 18 août, une exposition est consacrée à Henri Alekan. Elle

prend pour base son livre Ombres et Lumière, publié aux éditions Actes Sud. (1) Image d'archives.

## **Spectacles**

He, explire par Malle exceptioning do dicusecurity is in craise the security in the security in the Thinkerpie bries for morgue de l'hôpitel, plois motoret de cha-plos malades Devant he feuteuite mulante mar granine chante . My Old Frend, de

fold termines dues metre - du bâtiones it s y dermie est (enni atti si viduisants. I Jag Rhamat ut trailer de der transaure es réside ignoble rent, des beires mis-

se une grace impres-

## x Etats-Unis »

films he consume vous Me non tol apparen-

pii. De toute l'agon, mais aunt sonfecta-gras budgats, c'est un mis Habalanuni

lly den mens siver me-l'ain entre-s-il r den Mans à pass Petit budget,

Pas un film du in, on request our for it in Francisco. It francisco. It francisco. It is in francisco. I comin y fac Petrae I, qui a diam l'emperation. Michaelen a part inst par abende of impressive and Marian d'un jirry

<del>Colorona</del> is

THE STATE OF PROPERTY ! w \$412 . . .

1 - San P

their I ... 100 4 A 100 11 11 SPE SON ...

comme la merali e d'un les forming to the range of the factorists of the factorists of courts of the factorists passed dates to the control by the matter champion and an accurate to the control of the Charles there are a like the control of the control

le formulablement out pris le monde Stand out inden rapide, franche ballement de plan à l'autre, persone metér matante. Et Hart l'account epstante Et Root i deale, e pard aux grotte

mercrode o mate:

i its rand pas plan is mayers. Je sem

On en parties pourmeus Les cons contrattes automés 🚿 . . . unfergiebere ben in ber gereichten landeren beiten beiten beite bei generen beiten bei \* Qui, pro----

Print. Hill Co. . . PROTOTO PO film a die te... T REMAINS Personal less cette this ray. - la vibe . Mediaphy. and if they we will not

WEST LINE 🧸 🌬 Mile est Cavania), p. mark the second R'en yer it . Print Burg De . . . Buffel Que fellen. THE REPORT OF THE

MINIMA APPROPRIATE

- Un plan superfact speed think the trace dance comment. THE RESERVE OF THE PARTY OF THE de Francisco que se tient

- But Lapienter 2000 000 with the selection of the party the Buck Gitthque & the Part Prop

drought Fire Mar dat und andere Markovity of the Buttell and grade Photo: Straining Names 1991 A.

Biggs of Co. American S

Mary for 2 and a Profite Chil .... a Hirdater a

Brange at . 51:

4 . 3,

due effection and a second and all the second

· C'est flots que la su me Dems Herous, an endadadase con. Tu nas an article decided depenser white ... selle unité : Non la live de de marais par visit de la comp celle de remembre de paris auteur draiter and the hort au premier a service and s

MICHODIÈRE (47-42-95-23). Ma con-MONTPARNASSE (43-22-77-74). La Sa-

Grand Standing: 20 h 30.

GEUVRE (48-74-42-52). Exercices de

POCHE-MONTPARNASSE (45-48-92-97). Salle L Pour l'amour de Marie Salat : 21 h. POTINIÈRE (42-61-44-16). Prio-Frac :

## théâtre

### LES SPECTACLES NOUVEAUX

JEANINE TRUCHOT A DISPARUL Café d'Edgar (43-20-85-11), 22 h 30. MY NAME IS LOLITA, Edgar II (43-20-85-11), 20 h 15. (45-20-3-11), 20 113.

LE GRAND STANDING, Théâtre des Nouveautés (47-70-51-76), 20 h 30.

LA FEMME ROMPUE Théâtre du Tourtour (48-87-82-48), 20 h 30.

## Les autres salles

BERRY (43-57-51-55). Poèmes: 18 h 30. BOUFFES PARISIENS (42-96-60-24). Si jamais je te pince : 21 h. CAVEAU DE LA RÉPUBLIQUE (42-78-44-45). Et vote... la gaière !... : 21 h. COMEDIE DE PARIS (42-81-00-11). Voltaire Folies : 21 h. Voltaire Poies: 21 h.

COMÉDIE FTALIENNE (43-21-22-22).
Les Délices du bahar 120 h 30.

COMÉDIE-FRANCAISE (40-15-00-15).

Salle Richelien. O Les Femmes sevantes: 20 h 30.

CRYPTE SAINTE-AGNES (EGLISE SAINT-EUSTACHE) (47-00-19-31), o Bartalon: 20 h 10.

EDGAR (43-20-85-11), Let Babes-Cadres: 20 h 15. Nous on fait on on nous dit de faire : 22 h. ESPACE MARAIS (42-71-10-19). La FUNTAINE (48-74-74-40). Concours de bironstances: 21 L. GUICHET MONTPARNASSE (43-27-88-61). La Basse Epoque: 20 h 30. HOTEL DE LA MONNAIE (SALLE DUPRE) (40-46-56-66). L'Eprœuse: 20 h 30. A quoi révent les jounes filles ?: 24 h 15. FONTAINE (48-74-74-40). Concours de

HUCHETTE (43-26-38-99), Le Canta-urice chauve : 19 h 30. La Loçon : 20 h 30.

LA BRUYERE (48-74-76-99). Ce que voit Fox (Fall): 21 h. LE GRAND EDGAR (43-20-90-09). Bion LE GRAND EDGAR (43-20-90-93). Hen dégagé autour des oralles, s'il vous plaft : 20 h. Pierre Péchin : 21 h 45.

LUCERNAIRE FORUM (45-44-57-34). Théâtre nois. Le Petit Prince : 20 h. Nous. Théo et Vincant van Gogh : 21 h 15. Théâtre rouge. Contes érotiques arabes du XIVe aibele : 20 h. Le Roude : 21 h 30.

MATHURINS (42-65-90-00). Les Mys-tères du confessionnal : 21 b. MATHURINS (PETITS) (C-55-90-00), Frieste: 18 h 30, MICHEL (42-65-35-02). Pyjama pour six:

MONTPARNASSE (PETTI) (43-22-77-74). Le Journel d'un ceré de campa-gue : 21 h.

style: 20 b 45. PALAIS ROYAL (42-97-59-81). Avanti :

## SAINT-GEORGES (48-78-63-47). Drôle

PALAIS DE CHAILLOT (47-04-24-24)

La Quatrième Allience de dame Margae-rite (1920), de Carl Théodore Dreyer, les Etudiantes de l'I.D.H.E.C. présentent : la Permission, d'Ello Suhamy ; la Via ma acur, de Christine Carrière, Ello Suhamy, soverg Anspach, Sophie Bensadoun; Ce qu'il faut oser appeler l'amour physique, de Solveig Anspach, l'Orage, de Gérard Lemoine, 19 h; That'll be the day (1973, v.a.), de Claude Whatham, 21 h.

(42-78-37-29)-

De Barbès à Montmature: 18 aprèsguerre: Lettre de Paris (1946) de Roger
Leenhardt, les Portes de la nuit (1942) de
Marcel Carné, 14 h 30; Bichat: le
18 arrundissement vu à travers les actualités, Acmalités Gaumont, Un grand patron
(1951) d'Yves Ciampi, 16 h 30; Une journée ordinaire à la goutte d'or: Bande
annonce: les ambassadeurs (1975) de
Naceur Ktari, Visages de la goutte d'or
(1984) de Gérard Lopez, Etoile aux dents
(1971) de Derri Berkani, 18 h 30; Enfants
de Barbès et de Montmatre: la Goutte d'or (1971) de Jean-Pierre Olivier de Sardan, Enfants des courants d'air (1959) de E. Luntz, les Bottes de sept lieues (1971) de F. Martin, 20 h 30.

## Les exclusivités

ACTION JACKSON (A., v.o.): George-V, 8° (45-62-41-46): v.f.: Pathé Fran-cais, 9° (47-70-33-88): Pathé Montpar-nasse, 14° (43-20-12-06).

LES AILES DU DÉSIR (Fr.-Ail., v.o.) : Saint-André-des-Arts I, 6 (43-26-AMER RÉCOLTE (All., v.o.): Studio de la Harpe, 5 (46-34-25-52); 14 Juillet Parnasse, 6 (43-26-58-00); Studio 43, 9

AMSTERDAMNED (\*) (Hol., v.o.): UGC Danton, 6 (42-25-10-30); Pathé Marienan-Concorde, 8 (43-59-92-82);

67-89). Salle L & L'Ecume des jours : 20 h 30, TINTAMARRE (48-87-33-82). Barthé-lémy : 18 h 30. Mr Banzi : 20 h 15, Sucré-Salé : 21 h 30. TOURTOUR (48-87-82-48). La Voix bu-

THÉATRE DE DIX HEURES (42-64-35-90). Enfin Béourean : 20 h 30.

THEATRE DE LA MAIN D'OR (48-05-

AU BEC FIN (42-96-29-35). Devos existe, je Pai rencontré : 20 h 30. L'Instant Prévert : 22 h 15.

AU FOYER DES ATTHEE (43-48-73-69). Youpi, tralals, boumboum : 21 h 30.

AU PIED DE LA BUTTE (46-06-02-86).

CAFÉ D'EDGAR (43-20-85-11). Tiens, voilà deux boudins : 20 h 15. Mangeuses d'hommes : 21 h 30. Jeanine Truchot a disparu: 22 h 30.

CAFE DE LA GARE (42-78-52-51), Non-vesu Spectaole de Sunain: 20 h 15. Le Knack et comment l'avoir: 22 h 15. CAVE DU CLOITEE (42-39-42-42), Famo Sapiens: 22 h 45. EDGAR III (43-20-85-11). My name is Lolita: 20 h 15. Le Chromosome cha-torilleux: 21 h 30. LE BEAUBOURGEORS (42-72-08-51). Claude Véox: 22 h 30.

POINT-VIRGULE (42-78-67-03). Silence ca conlisse: 18 h 30. La Genèse de Putin-icon: 20 h. Nos désirs font désordre: 21 h 30. Voss avez dit Bigard: 22 h 45. TAC STUDIO (43-73-74-47). Consulta-tions, suivi du Piège de la méduse: 21 h.

### Les concerts

AMPHITHÉATRE DE LA SORBONNE (42-51-69-11). Quataor Parisië, 21 b, mar. Œuvres de Mozart, Hayde, salle Richellen.

ÉGLISE SAINT-LOUIS-EN-L'ILE. Les trompettes de Versailles; 21 h, Œuvres de Mouret, Haendel, Lully.

MONTREUIL (SALLE BERTHELOT)

## cinéma

La Cinémathèque

SALLE GARANCE, CENTRE GEORGES-POMPIDOU

VIDÉOTHÈQUE DE PARIS (40-26-34-30) LE BEAU-PÈRÉ (\*) (A., v.o.) : Epés da Bois, 5 (43-37-57-47).

Bois, 5 (43-37-57-47).

BIRD (A., v.a.): Forum Harizon, 1" (45-08-57-57); 14 Juillet Odéon, 6' (43-25-59-83): Pathé Hantsfenille, 6' (46-33-79-38): Gaumont Champs-Elysées, 8' (43-59-04-67): Max Linder Panorama, 9' (48-24-88-88): 14 Juillet Bastille, 11' (43-57-90-81): Escurial, 13' (47-07-28-04): Gaumont Alésia, 14' (43-27-84-50): 14 Juillet Beangrenelle, 15' (45-75-79-79): Le Maillot, 17' (47-48-06-06): v.f.: Gaumont Opéra, 2' (47-42-60-33): Miramar: 14' (43-20-89-52): Gaumont Convention, 15' (48-28-42-77).

LA BOHÈME (Fr., v.o.): Vendême Opéra, 2º (47-42-97-52). Opera, 2º (47-42-97-22).
CHOCOLAT (Fr.): Gaumont Les Halles,
1º (40-26-12-12); Gaumont Opéra, 2º
(47-42-60-33); 14 Juillet Odéon, 6º (4325-59-83); Gaumont Ambassade, 8º (4359-19-08); 14 Juillet Bastille, 11º (4357-90-81); Fauvette, 13º (43-31-56-86);
Gaumont Alésia, 14º (43-27-84-50); Les

v.f.: Paramount Opéra, 9 (47-42-56-31); Pathé Montparmasse, 14 (43-20-12-06). LES ANNÉES SANDWICHES (Fr.): UGC Odéon, 6º (42-25-10-30); Le Triomphe, 8º (45-62-45-76); UGC

Opéra, 9- (45-74-95-40). AU REVOIR LES ENFANTS (Fr.-AIL) : Panthéon, 5 (43-54-15-04); Les Moni-parnes, 14 (43-27-52-37).

BAGDAD CAFÉ (A., v.o.): Gaumont Les Halles, 1= (40-25-12-12): Gaumont Opéra, 2= (47-42-60-33): 14 Juillet Odéon, 6= (43-25-59-83): 1a Pagode, 7= (47-05-12-15): Gaumont Anbessade, 8= (43-59-19-08): 14 Juillet Bestille, 11= (43-57-90-81): Gaumont Parnasse, 14= (43-35-30-40): Gaumont Parnasse, 14= (43-27-84-50): 14 Juillet Beaugrenelle, 15= (45-75-79-79): Le Maillot, 17= (47-48-06-06): v.f.: Gaumont Convention. 18-06-06); v.f.: Gaument Convention, 15- (48-28-42-27); La Gambetta, 20- (46-36-10-96).

BALANCE MAMAN HORS DU TRAIN ALANCE MARIAN HORS DU TRAIN (A., v.o.): Forum Arcen-Ciel, 1" (42-97-53-74); Pathé Hautefeuille, 6' (46-33-79-38); Pathé Marigman-Concorde, 8' (43-59-92-82): Sept Parmassiens, 14' (43-20-32-20); v.f.: Pathé Impérial, 2' (47-42-72-52); Los Nation, 12' (43-43-04-67).

CRY FREEDOM (Brit., v.o.): Saint-Michel, 5: (43-26-79-17).

## TRISTAN-BERNARD (45-22-08-40). Gmitry, pièces en un acte : 20 h 30. VARIÈTES (42-33-09-92). Le Seut du lt :

Cafés-théâtres V, 8 (45-62-41-46).

BIANCS-MANTEAUX (48-87-15-84).
Safie L Aren = MC 2: 20 h 15. Les Observateurs: 21 h 30. Laurem Violet: 22 h 30. Safie IL Les Sacrés Monstres: 20 h 15. Bernadette, calme-toi!: 21 h 30.

CAFÉ DE LA GARE (42-78-52-51). Non-

EnacustrustGetuss (42-72-08-51). Claude Véga: 22 h 30.
PETIT CASINO (42-78-36-50). Les oies sont vaches : 21 h. Nous, on sème : 22 h 30.

THEATRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES (47-20-36-37). La Pic volcuse, 19 h 30. Opéra semi-seria en trois actes de Rossini, livret de G. Cherardini, Mise en soène M. Hamps, dir. musicale L. Fischer. Avec C. Gasdin, J. Taillon, E. Cambill, W. Shimell, A. Rinaldi.

EGLISE DE LA MADELEINE (39-61-12-03). Philippe Brandeis, 18 h 30, Orgus. Œuvres de Franck, Demasticas.

## Région parisienne

# (45-44-28-50); La Incempra, a (45-62-45-76). LRS FEUX DE LA NUTT. (\*\*) Pilm américain de lames Bridges, v.o.: Forum Orient Express, !\* (42-33-42-26); UGC Danton, 6\* (42-25-10-30): UGC Ermitage, 8\* (45-63-16-16); v.f.: Rex, 2\* (42-36-83-93); UGC Montparnasse, 6\* (45-74-94-94); UGC Opéra, 9\* (45-74-94-94); UGC Gobelins, 13\* (43-36-23-44); UGC Convention, 15\* (45-74-93-40); Images, 18\* (45-24-794). FLIC OU ZOMBIE. (\*) Film américain de Mark Goldblett, v.o.: Forum Orient Express, 1\* (42-33-42-26); George V. 8\* (45-62-41-46); v.f.: Rex, 2\* (42-36-83-93); Pathé Français, 9\* (47-70-33-88); UGC Lyon Bascille, mont Alésia, 14º (43-27-84-50); Kinopa-porama, 15º (43-06-50-50); Pathé May-fair, 16º (45-23-27-06); v.f.: Gaumont Opéra, 2º (47-42-60-33); Rex (Le Grand Rex), 2º (42-36-83-93); Les Grand Rex.), 2º (42-36-83-93); Les Nation, 12º (43-43-04-67); Fauvette, 13º (43-31-56-86); Miramar, 14º (43-20-89-52); Gaumont Convention, 15º (48-28-42-27); Pathé Clichy, 18º (45-22-

LE GRAND CHEMIN (Fr.): Lucernaire, 6 (45-44-57-34); George V, 8 (45-62-41-46).

#1-40).

### BAIRSPRAY (A., v.o.): Forum Orient Express, 1= (42-33-42-26); UGC Dunton, 6: (42-25-10-30); George V, 8: (45-62-41-46); La Bestille, 1: (43-54-07-76); Sept Parmassiens, 14: (43-20-72-20). L'INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DE L'ÉTRE (A., v.o.): Forum Orient Express, 1\* (42-33-42-26); Cinoches, 6\* (46-33-10-82); Publicis Champs-Elysées, 8\* (47-20-76-23); Bienvenile

Montparmasse, 15c (45-44-25-02).

LIAISON FATALE (°) (A., v.o.):

George V, 8c (45-62-41-46). George V, 8' (45-62-41-46).

LONGUE VTE A LA SIGNORA (IL., v.o.): Lucernaire, 6' (45-44-57-34).

MANIAC COP (\*) (A., v.o.): Forum Orient Express, 1s' (42-33-42-26); UGC Normandie, 8' (45-63-16-16); v.f.: Res, 2' (42-36-83-93); UGC Montparnasse, 6' (45-74-94-94); Paramount Opera, 9' (47-42-56-31); UGC Lyon Bestille, 12' (43-43-01-59); UGC Gobelins, 13\* (43-36-23-44); UGC Convention, 15\* (45-74-93-40): Images, 18\* (45-22-47-94).

MATADOR (\*) (Esp., v.o.): Smide 43.

MATADOR (\*) (Esp., v.o.): Studio 43, 9- (47-70-63-40). MÉRE TERESA (Briz., v.o.); Epée de Bois, 5 (43-37-57-47); Le Triomphe, 8 (45-62-45-76); v.f.; Convention Saint-Charles, 15 (45-79-33-00).

Charles, 15° (45-79-33-00).

LA MÉRIDHENNE (Suis.): Ciné Beaubourg, 3° (42-71-52-36); UGC Danton, 6° (42-25-10-30); UGC Rotonde, 6° (45-74-94-94); La Pagode, 7° (47-05-12-15); UGC Biarritz, 8° (45-62-20-40); 14 Juillet Bastille, 11° (43-57-90-81); 14 Juillet Beaugrenelle, 15° (45-75-79-79).

MILAGRO (A. Val); Gaumont Lei

MILACRO (A., v.o.); Gaumont Les Halles, 1= (40-26-12-12); Publicis Saint-Germain, 6= (42-22-72-80); Pathé Marignan-Concorde, 8= (43-59-92-82); Gaumont Parnasse, 14= (43-35-30-40); 14 Juillet Beaugrenelle, 15 (45-75-79-79); v.f.: Gaumoni Opéra, 2 (47-42-60-33); Miramer, 14 (43-20-89-52). MON PÈRE C'EST MOI (A. +.o.): George V, 8: (45-62-41-46): v.f.: UGC Gobelins, 13: (43-36-23-44).

NEUF SEMAINES ET DEMIE (\*) (A., v.o.): Le Triomphe, 8 (45-62-45-76). L'OEUVRE AU NOIR (Fr.-BeL): UGC Odéon, 6 (42-25-10-30).

## Mardi 5 juillet

LES FILMS NOUVEAUX

Montparnos, 14 (43-27-52-37); 14 Julilet Beaugrenelle, 15: (45-75-79-79); Trois Secrétan, 19: (42-06-79-79).

DE BRUIT ET DE FUREUR (\*\*) (Fr.): Gaumont Les Halles, 1" (40-26-12-12); Rellet Logos II, 5" (43-54-42-34); Gau-Mont Parmasta 14: 442-25 20 401 mont Parmasse, 14 (43-35-30-40).
LE DERNIER EMPEREUR (Brit.-It.,

v.o.): Les Trois Balzac, 8º (45-61-10-60); v.f.: Saint-Lazare-Pasquier, 8º (43-87-35-43).

ECLAIR DE LUNE (A., v.o.): Club Gaumont (Publicis Matignon), 8º (43-59-31-97).

EDDIE MURPHY SHOW (A., v.o.): UGC Biarritz, 8 (45-62-20-40). KL DORADO (Esp., v.s.); Latins, 4 (42-78-47-86); UGC Normandie, 8 (45-63-16-16). EMPIRE DU SOLEIL (A., v.o.) : George

LE FESTIN DE BABETTE (Dan., v.o.); Clany Palace, 5° (43-54-07-76); 14 Juil-let Parmasse, 6° (43-26-58-00); UGC Bizoritz, 3° (45-62-20-40). FRANTIC (A., v.o.): George V, 8: (45-62-41-46); Bienventle Montparnasse, 15: (45-44-25-02). LES GENS DE DUBLIN (A., v.o.); Uto-pia Champollion, 5\* (43-26-84-65).

GÉNÉRATION (Fr.) : Entrepôt, 14 (45-43-43-53).

LE GRAND BLEU (Pr., v.o.): Gaumont
Les Halles, |\* (40-26-12-12): |4 Juillet
Odéon, 6\* (43-25-59-83): Gaumont
Ambassade, 8\* (43-59-19-08): Publicis
Champs-Elyaéss, 8\* (47-20-76-23): Gau-

CONTRAINTE PAR CORPS. (\*)

Film français de Serge Leray:
Forum Horizon, le (43-08-57-57);
Pathé Marignan-Concorde, & (43-59-92-82); Saint-Lazare-Pasquier, & (43-87-35-43); Paramount Opéra, % (47-42-56-31); Fauvette, lim (43-31-56-86); Gaumont Alésia, la (43-27-84-50); Les Momparnos, la (43-27-82-37); Convention Saint-Charles, lim (45-79-33-00); Pathé Clichy, la (45-22-46-01); Le Gambetta, 20-(46-36-10-96).

EST-IL FACILE D'ÉTRE JEUNE.

(46-36-10-96).

EST-IL FACULE D'ÊTRE JEUNE...

EN URSS? Film soviétique de Juris Podnicks, v.a.: Cosmos, 6(45-44-28-80); Le Triomphe, 3-

(45-62-45-76)

POLICE ACADEMY 5 (A., v.o.) : Forum Arcen-Ciel, 1º (42-97-53-74); Pathé Marignan-Concorde, 5º (43-99-92-82); v.f.: Rex. 2º (42-36-83-93); Pathé Français, 9º (47-70-33-88); Fauvette Bis, 13º (43-31-60-74); Mistral, 14º (45-39-52-43); Pathé Montparnasse, 14º (43-20-12-06); UGC Convention, 15º (45-74-93-40); Pathé Wepler, 18º (45-22-46-01); Le Gambetta, 20º (46-36-10-96).

POWAQQATSI (A., v.o.): Tross Parmas-siens, 14' (43-20-30-19). siens, 14 (43-20-30-19).

LES PRÉDATEURS DE LA NUIT (\*)
(Fr.): Forum Arc-en-Ciel, 1\* (42-9753-74): Pathé Marignez-Concorde, 2\*
(43-49-242): Paramount Opéra, 9\*
(47-42-56-31): UGC Lyon Bastille, 12\*
(43-43-01-59): Fauvette, 13\* (43-3156-86): Mistral, 14\* (45-39-52-43):
Pathé Montparnasse, 14\* (43-20-12-06):
Convention Saint-Charles, 15\* (45-7933-00): Pathé Wepler, 18\* (45-2246-01): Le Gambetta, 20\* (46-3610-96).

LES PYRAMIDES BLEUES (Fr., Mex.): Pathé Impérial. 2º (47-42, 72-52): Le Triomphe, 8º (45-62-45-76). LE QUATRIÈME PROTOCOLE (Brit, v.o.): Gaumont Ambassade, 8º (43-50, 19-08); v.f.: Gaumont Opéra, 2º (47-42-60-33); Bretagne, 6º (42-22-57-97).

SAMMY ET ROSIE S'ENVOIENT EN L'AIR (Brit., v.o.): 14 Juillet Parmane, 6 (43-26-58-00). SEPTEMBER (A., v.o.): Studio de la Harpe, 5: (46-34-25-52). LA SORCTÈRE (IL-Fr., v.c.): Forum Horizon, 1\* (45-08-57-57); Pathé Hau-tefeuille, 6\* (46-33-79-38); UGC Champs-Elystes, 8\* (45-62-20-40); La

12 (43-43-01-59); UGC Gobelins, 13\* (43-36-23-44); Mistral, 14\* (45-39-52-43); Pathé Montparnesse, 14\* (43-20-12-06); Gaumont Convention, 15\* (48-28-42-27); Pathé Clichy, 18\* (45-22-46-01); Trois Secrétan, 19\* (42-06-79-79); Le Gambatta, 20\* (46-36-10-96).

Gambatta, 20 (46-36-10-96).

JULLET EN SEPTEMBEE. Füm français de Sébastien Japrisot: Forum Horizon, 1\* (45-08-57-57); Pathé impérial, 2\* (47-42-72-52); Pathé Marigana-Concorda, 8\* (43-59-92-82); Les Nation, 12\* (43-43-04-67); Pauvette Bis, 13\* (43-31-60-74); Pathé Montparasse, 14\* (43-20-12-06); Pathé Clichy, 13\* (45-22-46-01).

LIRE. Film français de Gérard Courant : Studio 43, 9 (67-70-63-40).

PUBLIVORE. Film français de Jean-Marie Boursient: Ciné Beaubourg. 3 (42-71-52-36); Les Trois Luxem-bourg. 6 (46-33-97-77); Sept Par-nassiens, 14 (43-20-32-20).

THE GATE. Film canadien de Tibor

THE GATE. Film canadien de Tibor Takaca, v.o.: Forum Horizon, 1° (45-08-57-57); UGC Ermitaga, 8° (45-63-16-16); v.f.: Rex, 2° (42-36-83-93); UGC Montparnasse, 6° (45-74-94-94); Maxwilles, 9° (47-70-72-86); UGC Lyon Bastille, 12° (43-43-01-59); UGC Gobellins, 13° (43-36-23-44); Convention Saint-Charles, 15° (45-79-33-00); Pathé Clichy, 18° (45-22-46-01); Trois Secrétan, 19° (42-06-79-79).

Bastille, 11: (43-54-07-76); Trois Par-nassians, 14: (43-20-30-19); 14 Juillet Besugrenelle, 15: (45-75-79-79); v.f.; UGC Montparmase, 6: (45-74-94-94); Saint-Lazare-Pasquier, 8: (43-87-

Saint-Lazaro-Pasquior, 5° (43-67-63-63); Pathé Français, 9° (47-70-33-88); Les Nation, 12° (43-43-04-67); Fauvette, 13° (43-31-56-86); Mistral, 14° (45-39-52-43); Gaumont Convention, 15° (48-28-42-27); Le Maillot, 17° (47-48-06-06); Pathé Clichy, 18° (45-22-46-01).

THE KITCHEN TOTO (A., v.o.): Forum Orient Express, 1\* (42-33-42-26): Pathé Hautefeuille, 6\* (46-33-79-38); George V, 8\* (45-62-41-46); Sept Parassiem,

TWIST AND SHOUT (Dan., v.o.) : Epic

UN ENFANT DE CALABRE (IL-Pr.,

v.o.): Lucerneire, & (45-45-34).
UN MOES A LA CAMPAGNE (Brit., v.o.): Ciné Beaubourg, 3 (42-71-52-36); UGC Odéon, & (42-25-10-30); UGC Rotonde, & (45-494-94); UGC Biarritz, & (45-62-20-40).

UNE NUIT A L'ASSEMBLÉE NATIONALE (Fr.): UGC Montparnasse, 6 (45.74-94-94); UGC Biarritz, 8 (45-62-20-40); Pathé Français, 9 (47-70-33-88).

UNE VIE SUSPENDUE (Fr.) : Latine, 4 (42-78-47-86).

URGENCES (Fr.): Cinoches, 6 (46-33-

LA VIE EST BELLE (Sel-cairois): Studio 43, 9 (47-70-63-40); Sept Perussitens, 14 (43-20-32-20).

Stens, 14º (43-20-32-20).

LA VIE EST UN LONG FLEUVE
TRANQUILLE (Fr.): Forum Arcesciel, 1" (42-97-53-74); 14 Juillet
Odéon, 6º (43-25-59-83); Gaumont
Ambassade, 8º (43-59-19-08); Groupe
V. 8º (45-62-41-46); Paramount Opéra,
9º (47-42-56-31); Gaumont Alésia, 14º
(43-27-52-37); 14 Juillet Beaugrenelle,
15º (45-75-79-79).

VILLE ÉTRANGÈRE (Fr.) : Studio 43,

9: (47-70-63-40). WALL STREET (A., v.o.): Elyaces Lin-coln, 8: (43-59-36-14).

A BOUT DE SOUFFLE (Fr.): Les Trois Laxembourg, 6 (46-33-97-77). ALLEMAGNE ANNÉE ZÉRO (Fr.-L.,

v.o.) : La Bastille, 11e (43-54-07-76).

AMORE (it., v.o.) : Le Champo, 5\* (43-

LES ARISTOCHATS (A., v.J.): Forum Horizon, 1= (45-08-57-57); Rox, 2: (42-36-83-93); UGC Montpartasse, 6: (45-74-94-94); UGC Normandie, 8: (45-63-

16-16); UGC Opera, 9- (45-74-95-40);

Les grandes reprises

UGC Lyon Bastille, 12 (43-43-01-59); UGC Gobelms, 13 (43-36-23-44); Mistral, 14 (45-39-52-43); UGC Convention, 15 (45-74-93-40); Le Maillot, 17 (47-48-06-06); Images, 18 (45-22-47-94); Le Gambetta, 20 (46-36-10-20)

ASCENSEUR POUR L'ÉCHAFAUD (Fr.): Panthéon, 5 (43-54-15-04). AVANTI! (A., v.a.): Action Christine, 6

L'AVVENTURA (It., v.o.): Latina, 4 (42-78-47-86). BAMBI (A., v.f.): Cinoches, 64 (46-33-10-82).

IO-S2).

LES BARBARIANS (A., v.f.): Hollywood Boulevard, 9: (47-70-10-41).

BRADDOCK (\*) (A., v.f.): Hollywood Boulevard, 9: (47-70-10-41).

CERTAINS L'AIMENT CHAUD (A., v.o.): Action Rive Gauche, 5: (43-29-44-40); Les Trois Balzec, 8: (45-61-10-60).

LES CHEVAUX DE FEU (Sov., v.o.) : Epéc de Bois, 5 (43-37-57-47). COBRA VERDE (All., v.f.); Hollywood Boulevard, 9 (47-70-10-41). LE CONTRAT (A., v.f.) : Maxevilles, 9-(47-70-72-86).

LE DERNIER NABAB (A., v.o.): Le Champo, 5' (43-54-51-60). Champo, 5º (43-54-51-60).

LES DIX COMMANDEMENTS (A., v.o.): Gaumont Ambassade, 8º (43-59-19-08); Escurial, 13º (47-07-28-04); v.f.: Bretagne, 6º (42-22-57-97); Paramonnt Opéra, 9º (47-42-56-31); Gaumont Alésia, 14º (43-27-84-50); Images, 18º (45-22-47-94).

L'EXTRAVAGANT MR RUGGLES (A., v.o.): Action Ecoles, 5: (43-25-72-07). HELLZAPOPPIN (A., v.o.): Ciné Beau-bourg, 3 (42-71-52-36). JE T'AIME, MOI NON PLUS (\*\*) (Fr ): Utopia Champellion, 5 (43-26-84-65). LE JUSTICIER BRAQUE LES DEA-LERS (A., v.f.) : Hollywood Boulevard,

LERS (A., v.f.) : Hellywood Box 9 (47-70-10-41). MES AMOURS DE 68 (Tch., v.o.): Uto-pia Champollion, 5 (43-26-84-65). LE NINJA BLANC (A., v.f.): Hollywood Boulevard, 9 (47-70-10-41).

PAISA (It., v.o.): Utopia Champollion, S-PETER PAN (A., v.f.) : Cinoches, & (46-

LA PEUR (It., v.o.); Ciné Beanbourg, 3 (42-71-52-36).

PINK FLOVD THE WALL (Brit-A., v.o.): Saint-Michel, \$\( \) (43-36-79-17); Le Triomphe, \$\( \) (45-26-76-17); Gaumont Parnasse, 14\* (43-35-30-40).

LA QUATRIÈME RENCONTRE (IL. v.f.): Brady, 10 (47-70-08-86). ROME VILLE OUVERTE (lu., v.a.): Cluny Palace, 5 (43-54-07-76). RUNNING MAN (\*) (A., v.f.): Holly-wood Boulevard, 9\* (47-70-10-41).

SHEELOCK HOLMES CONTRE JACK L\*EVENTREUR (\*) (Brit., v.f.): Brady, 10\* (47-70-08-86).

LA SOIF DU MAL (A., v.o.); Action Christine, 6' (43-29-11-30), Carisune, or (45-23-11-30), STROMBOLI (IL, v.o.); Les Trois Luxembourg, 6 (46-33-97-77), SWEET MOVIE (\*\*) (Fr.-Can.); Studio Galande, 5 (43-54-72-71).

LA TAVERNE DE LA JAMAIQUE (A., v.o.): Action Christine, 6 (43-29-11-30). VERITES ET MENSONGES (Friranica, v.a.); Reflet Médicis Logos, 5 (43-54-42-34). VOYAGE EN ITALIE (II., v.o.): Saint-André-des-Arts II. 6\* (43-26-80-25).

## **PARTEZ EN VACANCES**

# AVEC Le Monde



## **ABONNEMENTS VACANCES**

VOUS N'ETES PAS ASONNE : Renvoyez-nous le bulletin ci-dessous. VOUS ÊTES DÉJA ABONNÉ : Vous n'avez aucun supplément à payer pour que le Monde vous suive en vacances, partout en France métropi taine. Renvoyez-nous simplement le builetin di-deseous, sans oublie

d'indiquer votre numéro d'abonné. DURÉE ÉTRANGER® (voie normale) FRANCE 145 F 115 F 205 F 261 F 260 F 482 F 3 mais

### TARIF PAR AVION, NOUS CONTACTER AU: (1) 42-47-98-72 LE MONDE ABONNEMENTS BP 50709, 75422 PARIS CEDEX 09

 VOTRE ABOWNEMENT VACANCES: DURÉE \_ VOTRE ADRESSE DE VACANCES:

LOCALITÉ: \_ CODE POSTAL:\_

PAYS: \_ **NOTRE RÉGLEMENT:** 

☐ CHÈQUE JOINT ☐ CARTE BLEUE Date d'expiration : Signature :

● VOTRE NUMĚRO D'ABONNÉ (si vous êtes déjà aborné) -SUR MINITEL-

3615 LEMONDE code abo

BURT LANCASTER . SUSAN SARANDON . MICHEL PICCOLI

LOUIS MALLE / ATLAN

## Radio-télévision

Les programmes complets de radio et de télévision sont publiés chaque semaine dans notre supplément du samedi daté dimanche-lundi. Signification des symboles : le Signalé dans « le Monde radio-télévision » 🖂 Film à éviter z Oz peut voir zu zu Romanguer z z z Chef-d'œuvre on classique.

## Mardi 5 juillet

TF 1

20.35 Cinima: Les Dents de la mer 3 II Film américain de Joe Alves (1983). Avec Dennis Quaid Bess Armstrong, Simon Mc Corkindale. Un jeune requin blanc a été tué dans un parc d'attractions aquatiques. Sa mère (12 mètres de long) attaque. Film conçu pour des effets spéciaux en relief (3 D). Le plus médiocre de la sèrie. > 22.20 Documennère: Histoires maturelles, Là-haut, sur la montagne. 23.15 Série: Cannon. 0.05 Journal et la Bourse. 0.25 Magazine: Livres es tête. Présenté par Joseph Poli et Jacque Duquesne. 0.35 Magazine: Minsit sport. De 1.35 à 6.25 Rediffusions. 1.35 Femilleton: Les Moinean et les Pinson. 2.05 Documentaire: Les Moinean et les Pinson. 2.05 Magazine: Reportages. La Chine: l'avenir en rose. 3.20 Magazine: Ciel, mon mardi! 4.35 Magazine: Reportages. 5.05 Femilleton: Les Moinean et les Pinson. 5.30 Dessin animé: Hechie et Jeckle. 5.35 Documentaire: Histoires naturelles.

A 2
20.35 Les doseiers de l'écran : Cotton Club nu Film américain de Francis Ford Coppola (1985). Avec Richard Gere, Gregory Hines, Diane Lane, Lonette Mickee. Hariem, fin des amées 20. amées 30. Les destinées d'un cornetiste blanc et d'un danseur de claquettes noir, qui sont passès par le cabaret Cotton Club. Somptueuss reconstitution de l'ère du jazz, Alliance réussée du film de gangsters et du musical. 22.50 Débet : Le Jazz. Avec Cab Calloway (musicien de jazz), Claude Luter (musicien de jazz), Maurice Cullaz (prédiche de l'Académie de jazz), André Francis (directeur du Festival de jazz de Paris), Pierre Mondy (comédien, Ian de jazz), 23.58 Chimps. Spot de la prévention routière. 0.00 Informations : 24 heures sur la 2 0.20 Le journal de Tour (rediff.).

20-30 La dernière séance: La maîtresse de fer. m Film américain de Gordon Douglas (1952). Avec Alan Ladd, Vir-ginia Mayo, Joseph Calleia (1952). Alan Ladd, Virginia Mayo, Joseph Calleia. 22-30 Dessins animés. Tom et Jerry: Tex Avery. 22-55 Journal. 23-20 2 film: Les marandeurs artaquest. ww Film américain de Samuel Fuller (1962). Avec Jeff Chandler, Ty Hardin, Peter Brown (v.o.).

20.30 Flash d'informations. 20.31 Cinéma: Soldier's story. a Film américain de Norman Jewison (1984). Avec Howard E. Rollins Jr., Adolph Caesar, Art Evans. 22.05 Flash d'informations. 22.10 Cinéma: Ran. Bur Film franco-japonis de Akira Kurosawa (1984). Avec Tatsuya Naladai, Akira Terao, Jinpachi Nezu (v.o.). 0.50 Cinéma: Diamond Buby. Film français classé X de Michel Jean et Myke Strong (1986). Avec Alban Ceray, Marylyn Jess. 2.10 Documentaine: Elvis Prenicy. 1956: La maissance du King.

28.36 Téléfim: Un homme nommé Tigre. De Lo Wei, avec Wang Yu. Au Japon, un jeune homme veut venger son père assassiné 22.15 Série: La loi de Los Angeles. 23.15 Série: Hitchcock présente. 23.45 Série: Star Trek (rediff.). 0.00 Journal de minuit. 0.05 Star Trek (suite). 0.40 Mission impossible (rediff.). 1.30 La grande vallée (rediff.). 2.20 Journal de la moit. 2.25 Arsène Lapin (rediff.). 3.20 Les secrets de la mer Roage (rediff.). 3.45 Les globetrotters (rediff.). 4.10 Shérif, fais-mai peur (rediff.).

20.30 Téléfilm: L'ange de la vengemen. De Ted V. Mikels, avec Jannina Poynter. 22.05 Série: L'homme de fer. 22.55 Série: Cagney et Lacey. 23.45 Skx minutes d'anformations. 23.55 Minisque: Boulevard des Cipe.

### FRANCE-CULTURE

20.30 Archipel médecine. Dossier: L'adolescent et son cancer. 21.30 Grand angle. La ferraille. 22.40 Nuits magnétiques. J'écoute Istanbul les yeux fermés. 0.05 Du jour su lendeussien. 0.50 Musique: Coda, Les amoureux dans le décorde.

## FRANCE-MUSIQUE

20.30 Concert (donné le 11 juin 1988 au Grand Anditorium): Symphonio nº 8 en ut mineur, de Bruckner, par le Nouvel Orchestre philharmonique, dir.: Marek Janowski; 1º violon, Guy Comentale. 22.20 Concert du GRM (donné les 25 janvier et 20 juin 1988 au Grand Anditorium): Gané, Hélis, Sélia, de Duchenne; Musiques pour les cerises marines, de Dubedout. 23.07 Club d'archives. L'actualité du disque il y a cinquante ans.

## Mercredi 6 juillet

TF 1

13.40 Femilleton: Côte ouest. 14.30 Série: Julien Fontaust, magistrat. 16.00 Série: Des ageans très spéciaux.
16.50 Club Dorothèe vacances. Sablouiss: La chasse au trèsor; Jem; La jen de l'ABC; Gí Joe; Clip tang; Dragon Ball.
18.05 Série: Chôus. 18.55 Métée. 19.00 Femilleton:
Santa-Barbara. 19.30 Jen: La rone de la fortune.
19.50 Thrage du Tac-O-Tac. 20.00 Journal. 20.30 Météo
et Tapis vert. 20.35 Thrage du Loto. 20.40 Variétés:
Sacrèse vacances! Emission présentée par Jean-Pierre Foucault, à Cassis. Avec Françoise Hardy, Michèle Torr, Annie
Girardot, Véronique Jamot, Début de soirée, David et Jonathan, Gipsy Kings, Zuochero, Gérard Blanc, François Feldman, Florent Pagny, Vanessa Paradis, Johnny Hailyday.
22.15 Série: Texas pofice. 23.45 Journal. 0.00 Magazine: Mismit sport. 1.00 Femilleton: Les Moineau et les
Pluson. 1.25 Documentaire: Les néeliers du rêve.
2.20 Magazine: Reportages. Arefat et les siens.
2.45 Magazine: Santé à la Unn. 4.00 Dessin anigné: 2.45 Magazine: Samti à la Una. 4.00 Dessin animé: Heckle et Jeckle. 4.10 Magazine: Reportages. 4.35 Feuilleton: Les Moinent et les Pinson. 5.00 Dessin animé: Heckle et Jeckle. 5.05 Documentaire: Histoires

13.48 Femilieton: Jeunes docteurs. 14.28 Chimps. Spot de la prévention routière. 14.30 Magazine: Sports d'été. Cyclisme: Rétrospective des Tours de France antérieurs, 4 étape du Tour de France 1988 (Le Mans-Evreux); Magazine: A chacun son Tour; Athlétisme: Grand Prix de Stockbolm. 18.15 Série: Sam' suffit. 18.43 Jen: Chimps. Spot de la prévention routière. 18.45 Jen: Des chiffres et des tettres. D'Armand Jammot, présenté par Patrice Laffont. 19.10 Actualités régionales. 19.35 Le journal du Tour. 20.00 Journal. 20.30 Météo. 20.35 Jeux sams troutières. Emission présentée par Fabrice et Mario-Augu Nurel. En direct de Miseno en Italie, avec les équipes des pays suivants: Italie, Espague, Portugal et Belgique. 21.55 Série: La loi, c'est la loi. La route du pouvoir. 22.45 Magazine: Dim, dam, dons. De Daisy de Galard, présenté par Souad Amidou. 2 numéro du magazine branché des années 60. 23.35 Informations: 24 heures sur la 2. 23.55 Le journal du Tour (rediff.). da Tour (rediff.).

FR 3

13.30 Série: Can danger. Saumon frais. 14.00 Jeu: On va gagner. Présenté par Vincent Perrot et Cerise Leclere. Invités: Éric Chelman, Jackie Quartz, Christian Barhan, Sacha Distel. 17.00 Flash d'informations. 17.03 Série: Les invisibles. Un prof à éclipses. 17.08 Dessin animé: Bougho. 17.15 Dessin animé: Inspecteur Gadget. 17.35 Femilleton: Le voyage de Nicolas. (Premier épisode.) 17.50 Dessin animé: Coate de Griman. 18.00 Série: Sur la piste du crime. Le caméléon. 19.00 Le 19-20 de l'information. De 19.10 à 19.30, le journal de la région. 19.53 Dessin animé. 20.02 Jeux: La classe. Présentés par Fabrice. 29.30 Téléfilm: Prisonnières des Jagonais. De Buzz Zulik, avec Susan Sarandon. Kristy McNichol, Alberta Watson. Pendant la seconde guerre mondiale, des infirmières américaines qui refusent de quitter leur poste sont capturées par les Japonais. 22.10 Journal. De 223 Massine Anteus studio Danse: Karole Armitage et The Armitage Ballet: Les anges ternis (musique de Charles Mingus) et Hipsten, Flipsters and Finger Poppin Daddies (musique d'Anton Webern, Lord Buckley et Igor Stravinski); Les quarante ans d'Avignon: Jean Vilar. 23.55 Musiques, musique, Jazz avec Toots Thielmans.

13.30 Série : Soap. 14.00 Série : La matédiction du loup-garon. 14.20 Série : Un flic dans la Mafin. 15.10 Téléfilm : Pureté meurtrière. De Charles Wiener, avec Jamie Spears, Terry Logan. 16.45 Série : Bergerac. 17.49 Série : A cha-

cun sa vértié. 18.05 Cabou cadin. Bécébégé; Virgul. 18.30 Cabou cadin. Rambo. 18.50 Série: Trip trap. 19.00 Top 30. Présenté par Marc Toesca. 19.25 Flash d'informations. 19.30 Série: Stalag 13. 19.58 Femilieton: Objectif sul. 20.05 Starquizz. Présenté par Alexandra Kazao. Invités: Manrice Risch, Jean-Claude Bouttier, Chantai Goya. 20.30 Flash d'informations. 21.00 Cinéma: En route pour la gioire. «Film américain de Hai Ashby (1976). Avec David Carradine, Rouny Cox, Melinda Dillon. En 1936, un chômeur qui vit d'expédients quitte la Texas pour la Californie. Il devient contestataire et chante dans les usines, les champs de coton, les meetings. Film inspiré de l'autobiographie de Woody Guthrie imagnifiquement rétucarné par David Carradine), précurseur des beatules. Tableau réaliste de l'Amérique encore agitée par la crise économique. Des longueurs, des cilchés. 23.20 Flash d'informations. 23.25 Cluéma: Attention, handits. « Film français de Claude Lelouch (1987). Avec Jean Yame, Marie-Sophie L., Patrick Bruel. 1.18 Cinéma: Le japon rouge. » Film français de Geneviève Lesebvre (1986). Avec rouge. W Film français de Geneviève Lefebvre (1986). Avec Marie-Christine Barrault, Alida Valli.

13.30 Série: La lei de Les Angeles (rediff.). 14.25 Série: La grande vallée. 15.20 Série: Mission impossible. 16.15 Série: Strie: Shirtf, fais-moi pear. 18.05 Dessin animé: Creamy, adorable Creamy. 18.30 Jen: La porte magique. Présenté par Michel Robbe. 18.55 Journal images. 19.03 Série: L'homme qui valsit trois mitilards. 20.00 Journal. 20.30 Téléfihm: Survivor. De Michael Shackleton, avec Richard Moll, Ship Mayer, Sue Kiel. Après une guerre nucléaire, le combat d'un gentil survivant contre une poignée d'autres qui sont devenus férocez. 22.15 Série: La loi de Los Angeles. 23.15 Série: Hitchcock présente. 23.45 Série: Star Trek (rediff.). 0.00 Journal de minuit. 0.05 Star Trek (rediff.). 0.40 Minsion impossible (rediff.). 1.30 La grande vallée (rediff.). 3.20 Les secrets de la mer Rouge (rediff.). 3.45 Les globe-tretters (rediff.). 4.16 Shérif, fais-moi pour (rediff.). pear (rediff.).

13.30 Série Land. 10 Pennoi é. Avec les rubriques: La roue de la musique et Première écoute. 16.00 Hit, hit, hit, hourra! 17.05 Série: Dakturi. Oeil pour ceil. 18.00 Journal. 18.10 Mética 18.15 Série: Les routes du paradis. Une boune accion (2º partie). 19.00 Série: L'incroyable Halk. Rodéo. 19.54 Six misutes d'informations. 20.00 Série: Costry show. L'anniversaire. 20.30 Téléfins: Duel en hélicoptère. De William Graham, avec David Janssen, Elayne Hellveil, Raiph Meeker. Les gangsters sout en hélicoptère, cefui qui les poursuit aussi. 21.55 Série: L'homme de fer. Sergent Mike. 22.45 Série: Cagney et Lacey. Recommence Santa. 23.35 Six minutes d'informations. 23.45 Musique: Boulovard des clips.

20.30 Austipodes. Rencontre avec Hélène Cinous. 21.30 Communanté des radius publiques de langue française. Genève, us cas bien singulier. 22.40 Nuits magnétiques. J'écoute Istanbul les yeux (ermés. 0.05 Da jour au tendennin. 0.50 Manique : Coda, les amoureux dans le désordre.

## FRANCE-MUSIQUE

20.30 Concert (donné les 17 et 18 octobre 1987 à la Radio de Berlin): Offrande musicale BWV 1079 pour petit orchestre, de Bach (arrangement de Webern et Beyer); Luzifers Tanz, de Stockhausen, par l'Orchestre symphonique de la Radio de Berlin, dir. Franck Michael Beyer (pour Bach) et Kharibeinz Stockhausen. 23.07 Jazz-chab. En direct du Magnetic Ter-race. Le pianiste Warren Bernhardt.

### Audience TV du 4 juillet 1988 (BAROMÈTRE LE MONDE/SOFRES-NIELSEN) Audience instantanée, région parisienne - 1 point = 32 000 foyers

| HORAIRE | FOYERS AYANT<br>REGARDÉ LA TV<br>(en %) | TFT            | A2               | FR3            | CANAL +        | LA 5            | M6                |
|---------|-----------------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
|         |                                         | Birrie Birries | Act. riigion.    | Act. région.   | Tep 50         | Homesta 3 mil.  | 5-faults          |
| 19 h 22 | 29.7                                    | 15.9           | 6.9              | 4.8            | 4.8            | 3.7             | 4.2               |
|         |                                         | Dissal Alexa.  | Annual de Tour   | Act. région.   | Scaleg 13      | Hanne 3 ml.     | Halk              |
| 19 h 46 | 43.4                                    | 19.0           | 5.4              | 5.8            | 1.6            | 6.9             | 4.8               |
|         |                                         | Journal        | Joernal          | La Classe      | Stanjaine      | Journel         | Cooling shipse    |
| 20 h 16 | 58.7                                    | 22.8           | 18.5             | 6.3            | 0.8            | 6.3             | 6.8               |
|         |                                         | La Boum 2      | Hom. prifilment  | House Corinthe | Paul. et feit. | Acc. (Rebte     | Asserie a dispure |
| 20 h 56 | 64.6                                    | 22.2           | 22.8             | 7-4            | 0.5            | 9.5             | 3.7               |
|         |                                         | La Boum 2      | Un juge, un filo | House Corindia | Yauromachio    | Acc. (Yable     | Actado a dispess  |
| 22 h 8  | 52,9                                    | 27-0           | 9.0              | 3-7            | 0.5            | 6.9             | 6-9               |
|         |                                         | Super serry    | Un juge, un fiis | Ocieniques     | Touronwche     | Lei Los Angeles | Horane de fer     |
| 22 h 44 | 38.5                                    | 18-0           | 5.3              | 2.1            | 1-1            | 4.2             | 5-8               |

nillon : plus de 200 foyers en Ile-de-France, dont 183 reçoivent la 5 et 147 reçoivent M 6 dans de bo

## Informations « services »

## MÉTÉOROLOGIE

## Evolution prohable du temps en France entre le mardi 5 juillet à 0 heure et le dinanche 10 juillet à 24 heures.

Le manyais temps réguent actuelle Le manvais temps régrant actuelle-ment sur une grande partie de la France s'évacae vers l'Est en hissant place au soleil. Dès vendredi, le retour d'un régime d'ouest nous apporters de nou-velles perturbations. Mais celles-ci seront pen actives et se donneront que quelques nauges sur le Nord en raison de la hausse des pressions au sol.

## convert se limitera le matin aux régions du Sud-Onest et jusqu'à Midi-Pyrénées, à l'Auvergne et au Jora. Des plaies intermittentes se produiront encore ainsi

En cours de journée, les mages quit-teront Midi-Pyrénées mais ils remonteront vers les Vosges et l'Alsace. Toute-fois, les pluies cesseront et des éclaireies apparaîtront. Le vent de sud tournera su nord en vallée du Rhône. Il sera modéré,

De la Bretagne à la Normandie et à Nord-Picardie, auages et éclaircies alterneront. Quelques averses se produiront encore, pluidt près des côtes. Ailleurs, les brouillards seront nombreux en début de matinée, Puis le temps sera début de matinée, Puis le temps sera

Les températures minimales mercet de 9 degrés à 12 degrés dans le Nord-Ouest, 14 degrés à 18 degrés de la Méditerrande au Jura, 10 degrés à 13 degrés ailleurs. Les maxima atteindront 24 à 28 degrés dans le Sud-Est, 18 à 20 degrés près de la Manche, 22 à 25 degrés dans les autres régions.

Bretagne, les pays de Loire, le Centre et jusqu'à la Lorraine, de nombreux passages musgeux se produiront le matin. Ils se rarificront durant l'après-midi pour laisser une plus belle place au soleil. Les températures de l'ordre de 8 à 12 degrés au lever du jour atteindront 18 à 22 degrés dans l'après-midi.

Sur la Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur, des résidus mageux subsisterent encore le matin mais le ciel se dégagera progressi-vement l'après-midi avec l'apparition d'un veat de nord faible à modère. Mini : 14 à 17 degrés. Maxi : 27 à

Partout ailleurs, après dissipation des brumes ou brouillards apparus en fin de

## **MOTS CROISÉS**

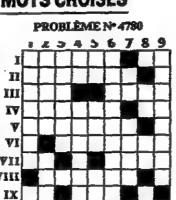

## HORIZONTALEMENT

I. Favorise l'épapouissement des "Narcisses". A apporté la lumière.

II. Ce sont elles qui trinquent quand on se met quelqu'un à dos!

III. Se croise lors de certaines rencontres. Vieille peat. — IV. Parfois visible sur celles qui sont légères comme des plumes. Assure le spec-tacle. — V. Moyen de se débarrasser de sa bête noire. — VI. N'échappe pas toujours à la panade et à la purée. — VIII. Préposition. Bien frais. — VIII. Tel que, s'il n'en reste qu'un, ce sera pent-être celui-là. — IX. Symbole. Avec elle, c'est souvert deve la rocke. — Y. N'est souvert deve la rocke. — Y. N'est souvert deve la rocke. vent dans la poche. - X. N'est pas à l'abri d'une fièvre de cheval. Se fait dévorer quand c'est croustillant.

XL Sigle. Aura pent-être des cannis avec son foie.

## VERTICALEMENT

 Porte à ne pas l'emporter. Déjà comm de celui qui veut en savoir plus.
 2. Vide de nombreuses poches. S'oppose à une parfaite éga-lité. - 3. Source de valeur. Artisan de maintes victoires. - 4. Conjonction. S'obtient après de multiples épreuves on bien ouvre la porte à d'autres genres d'épreuves. - 5. Pro-nom. Intervient dans d'immonbra-bles règlements. Rien de normal que de se frotter à lui. - 6. Tirée en se retirant. — 7. Possessif. Ancienne colonie. Est amené à mener. — 8. Pas dépassé. Tombé sous le seus. Counut le flux et le reflux. - 9. Des coucous en font partie.

### Solution de problème at 4779 Horizontalement

I. Flambeaux. - II. Oiseux. - III. Récuseras, - IV. Muet. Goût. - V. Nevez. - VI. Assises. - VII. Tue. Né. An. - VIII. Etuve. Obi. - IX. Irritable. - X. Na. Strier. ~ XI. Tic. Este. Verticalement

1. Forme. Teint. — 2. Lieu, Autrui. — 3. Ascenseur. — 4. Meutes. Vis. — 5. Bus. Vinette. — 6. Exégèse. Ars. — 7. Roue. Obit. — 8. Au. Sablée. — 9. Xyste. Nicr

le nord, benn ailleurs. — La matince sera dans l'ensemble agréable. Il faut noter toutefois quelques brumes matinales sur l'Aquitaine, le Postou-Charentes et le Centre.

sur le nord-euest puis l'Orléannis et jusqu'au nord-est. Des bruines locales se produiront, plus fréquences sur les côtes de la Marche.

dera notre pays. Le ciel se couvrira done

Les températures varieront pen. Vent du nord faible dans la vallée du Rhône.

Samedi : journée agréable. - La journée sera agréable et bien ensoleillée,

muit, le temps sera généralement bien Sculs l'extrême nord et la norden ensoleillé. Mim : 8 à 12 degrés. Maxi : cannaitront une matinée agount un per nuageuse mais les nuages et dinnerses 23 à 27 degrés.

Minimales: 10 2 15 deprés de nord au sud, localement 17 deprés près de la Maximales: 19 & 25 degrée touleurs

Desparation du vent du nord en vallée du Rhâne

Dimanche: légère aggravation sur le Nord. - De la Bretagne à l'Abace, le cuel se couverna progressivement et quel-ques brunnes apparaîtront même sur les

ensoleillée Minumales station

## SITUATION LE 5 JUILLET 1988 A 0 HEURE TU



PRÉVISIONS POUR LE 7 JUILLET A 0 HEURE TU





| ARACCIO 30 20 O RARRIZ 20 13 P P P P P P P P P P P P P P P P P P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | militaries emmi |     |      |          | et tea     | <b>nps ol</b><br>05-7-1 |       |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|------|----------|------------|-------------------------|-------|---|
| AMACCIO 30 20 O BARKIZ 20 13 P BORDEAUX 23 14 P BORDEAUX 23 14 P BORDEAUX 25 14 P BORDEAUX 25 15 C COMMAND 25 15 C COMMAND 25 15 C COMMAND 25 15 P BORDE 25 25 E C MANDE  | R to 05-7-1988  | 16  |      | UT.      |            |                         |       |   |
| BARTETI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOURS           |     | 13   | F        | LOS ANGE   |                         | 22 17 | D |
| RAKUTZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JOHNOUSE        |     | 16   | N        | LUXENBO    | URG ?                   | 20 14 | P |
| DOURGES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | POINTE APTITE   | 32  | 22   | N        | MADRID .   |                         | 19 10 | D |
| MEST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ÉTRA            | 400 | -    |          | MARRAKE    | CR 3                    | 31 14 | C |
| CAEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |     |      | _        | MEXICO .   | I broadth               | 24 10 | 3 |
| CLEEKOURG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ALCER           |     | 19   | D        | MILAN      |                         | 23 19 | Ċ |
| CLERADOTHER 25 15 C DOON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AMSTERDAM       |     | 12   | 7        | MONTREA    | L                       | 29 15 | Ā |
| DOON. 21 15 P GENOME SAGE 24 15 N LILLE. 28 12 P LIMOUS 20 13 O LYON 24 16 N MARSHLEMAR. 26 20 N MARSHLEMAR. 26 20 N MARSHLEMAR. 26 20 D MARSHLEMAR. 27 20 D MARSHLEMAR. 27 20 D MARSHLEMAR. 27 20 D MARSHLEMAR. 27 18 14 C MCC. 25 20 D MRCC. 27 18 14 C MCC. 27 18 18 14 C MCC. 27 18 14 C MCC. 27 18 18 18 C MCC. 27 18 18 C MCC. 27 18 18 C MCC. 27 18 C | ATRENES         |     | 25   | Đ        | MOSCOU.    | ********                |       | N |
| GRENOMES.NAS   24   15   N     IL/E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BANGKOK         | 34  | 25   | 0        | NATROBI .  |                         | 25 16 | C |
| CASHOULESALGE   24   15   N     ILLE   20   12   P     LANGES   20   13   O     LYON   24   16   N     MARSELLEMAR   26   20   N     MANCY   24   15   P     MANCY   24   15   P     MANCES   18   14   C     NCC   25   20   D     TARESAMONES   20   14   P     MU   21   13   P     MERICANI   21   12   A     ST-ETIENNE   21   19   N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BARCELONE       |     | 19   | В        | NEW-YORK   |                         | 10 20 | Ň |
| LBNGSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BELGRADE.,      |     | 19   | D        | 051.0      |                         | 22 13 | Ċ |
| LINGGES 20 13 O LYON 24 16 N MARSHILBIAR 26 20 N MANCY 28 15 P MANTES 25 20 D P MANTES 25 20 D P MANTES 25 13 P MANTES 27 13 P MELLINGE 27 15 D D P MANTES 27 15 P MANTES 2 | ERLIN           |     | 14   | N        | PALMA DE   |                         | 27 19 | ā |
| MARSEILEMAR.   26   20 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EUXELES         |     | 13   |          | PEKIN      |                         | 27 20 | P |
| MANCT 24 15 P MANTES 18 14 C NUCE 25 20 D 7/MES-MONTS 20 14 P MU 21 13 P MES-MONTS 21 16 D EEPHES 21 12 A ST-ETIENNE 21 19 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LE CARE         |     | 24   | D        | RIO-DE-JAZ |                         |       | Ď |
| NANTES 18 14 C NCE 25 20 D PARESMONIS 20 14 P MU 21 13 P PERFORM 21 16 D EERHES 21 12 A ST-ETIENNE 21 19 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COPENELAGUE     |     | 16   | N        | ROME       |                         | 29 20 | Ň |
| NICE 25 20 D 7ARIS-MONIS 20 14 P MU 21 13 P 7ESTIGNAM 21 16 D 7ESTIGNAM 21 12 A 7S-ELLENGE 23 19 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DAKAR           |     | 24   | C        | SINGAPOL   | <b>b</b>                | 5 22  | ö |
| 7AESMONS. 20 14 P<br>MU. 21 13 P<br>TELTIGNAM 21 15 D<br>TELTIGNAM 21 12 A<br>STATUENES 21 19 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DETRI """       |     | 28   | C        |            | -                       |       | _ |
| MU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DERBA           |     | 25   | N        | STOCKE     | OLM 3                   | 11 12 | D |
| PERFICIAN 21 16 D   IERRES 21 12 A   STETLENGE 21 19 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GENEVE          |     | 10   | C        | SYDNEY .   |                         | 17 2  |   |
| EXPRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RONGKUNG        |     | - 22 | A        |            |                         |       | C |
| ST-ETTENNE 23 19 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ISTANBUL        | 33  | 22   | D        |            | ************            |       | N |
| STETUENINE 23 19 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JERUSALEM       | 30  | 16   | D        |            |                         |       | D |
| STRASBOURG 25 16 P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LISBONNE        | 25  | 14   | D        | VENISE     |                         | Z2 13 | N |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LONDRES         | 17  | 12   | N        | VIENNE     |                         | 10 17 | N |
| ABC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D               |     |      |          | P          | 7                       | - 3   | _ |
| averse brame cicl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ciel ci         |     | •    | <b>"</b> |            |                         | 1     |   |

\* TU = temps universal, c'est-è-dire pour la France : heure légale

[Document établi avec le support technique spécial de la Météorologie nationale.]

# Wopathie: d

amanicaratite des

---

TO BUTHER ME ! maria lan di tale mil

A 400 M

17 小小女性養婦

。 山田田田田 🌉

Simplify there is diffusion la complete medicale urania.

## ns « services »

te agricule. Il faul

Minimales: 10 ) 15 defeates to 10 ph.

Maximics 10 1 % delight

Proportions du vent de nodes

Themselve: horizon augmental court of countries printers appropriately and the countries of the countries of

de Sud. Produktier de begg.

Admindica attentioning of the workline

र्थक क्रमाई इंध च्यत

do Karin

ganderilec

IN LET A G HEURE TU

LEGENZE

■ TENRES

WEATON LE & JURLET 1968 A O HEURE TU

Le Monde SCIENCES ET MEDECINE Sente Personne maid et le magres se du

# Myopathie : découvertes en chaîne

Des progrès considérables dans la connaissance du mécanisme des myopathies de Becker et de Duchenne.

concernant plusieurs formes de myopathies (maladies héréditaires du muscle) viennent d'être rendus publics. A Bordeaux, d'abord, dans le cadre du troisième colloque national sur les maladies neuromusculaires qui s'est tenu il y a quelques jours. Ensuite, dans le dernier numéro de l'hebdomadaire scientifique britannique Nature (1). Ces résultats ont été obtenus grâce à de nouvelles techniques de biologie moléculaire. Ils devraient totalement bouleverser l'approche diagnostique de ces affections. Ils laissent également entrevoir de nouvelles et importantes perspectives thérapeuti-

Jamais sans doute, dans la toute jeune histoire de la biologie moléculaire appliquée à la médecine, on n'était allé aussi vite dans la découverte des racines et des mécanismes physio-pathologiques d'une maladie génétique. Les progrès aujourd'hui enregistrés portent, pour l'essentiel, sur les deux principales affections musculaires transmises de manière héréditaire : la myopathie de Duchenne de Boulogne et une forme plus bénigne de la même affection, la myopathie de Becker.

En 1986, M. Anthony P. Monaco (Boston), l'un des chercheurs les plus brillants en ce domaine, annoncait la « découverte imminente - du gène de la myopathie de Duchenne (le Monde du 2 octobre 1986). Moins de deux ans plus tard, on sait que ce gêne, situé sur l'un des

(1) Troisième colloque national sur les maladies neuromusculaires, organisé à Bordeaux du 27 juin au 1" juillet. La revue Nature datés du 30 juin public, d'autre part, quatre importantes communications sur les myopathies de Duchenne de Boulogne et de Becker.

(2) Travall de M. Jamel Chelly, J.-C. Kaplan, P. Maire, S. Gautron et A. Kahn (unité INSERM 129).

NE série de résultats scienti- bras du chromosome X, est d'une fiques très importants taille considérable (deux millions de bases), une partie relativement réduite de ce fragment d'ADN semblant avoir une activité de synthèse protéique. La molécule dont ce gene assure la fabrication a été isolée. Baptisée dystrophine, cette protéine semble avoir un rôle important de structure dans la cellule musculaire. Selon l'équipe du professeur Louis M. Kunkel (Harvard Medical School, Boston), la dystrophine est présente au niveau de la face interne des cellules musculaires. L'absence de cette protéine (ou sa mauvaise transcription) pourrait être à l'origine d'une structure instable de la membrane cellulaire et, en définitive, des symptômes dont souffrent les enfants myopathes.

## Un meilleur dépietace

Les recherches très sophistiquées menées dans ce domaine ont aussi permis de retrouver la dystrophine chez de nombreuses espèces animales ainsi que dans la quasi-totalité des cellules humaines : dans les muscles lisses et striés, dans le cœur mais aussi en quantité infinitésimale dans le cerveau, l'estomac, le placenta ou certaines cellules sanguines. Il s'agirait d'un phénomène dit de transcription illégitime, le gène s'exprimant à respondante ait véritablement de fonction physiologique.

Cette donnée offre une possibilité diagnostique d'une portée considérable. En utilisant de manière tout à fait originale une technique d'amplification des acides nucléiques (baptisée PCR), un groupe de chercheurs français a réussi à identifier dans des cellules provenant de différents tissus la molécule d'ARN (ARN messager) qui assure la

phine (2). « Nous avons retrouvé l'expression du gene quelles que soiem les cellules de l'organisme, et en particulier dans des lymphocytes et des cellules du placenua », expliquent les professeurs Axel Kahn et Jean-Claude Kaplan (unité INSERM 129. hôpital Cochin, Paris). Cette technique va considérablement simplifier les examens de dépistage de l'anomalie génétique à l'origine des myopathies de Duchenne et de Becker.

dernier) pourraient en effet être réglées par l'identification d'anomalies soit de l'ARN messager,

soit de la protéine elle-même. En France, l'équipe du service de biochimie génétique du CHU Cochin-Port-Royal développe déjà le diagnostic des femmes « conductrices » de l'affection. ainsi que celui des femmes enceintes. Cette même équipe a aussi déjà expérimenté, avec des spécialistes de biophysique, sur

dans la prise en charge thérapeutique des enfants ou des jeunes adultes atteints. Trouvera-t-on, notamment, une voie médicamenteuse permettant de « renforcer » une dystrophine défaillante? Si elle n'est nullement inimaginable, cette perspective demeure encore lointaine. Encore qu'il faille tenir compte de la rapidité avec laquelle les résultats fondamentaux sont obtenus. L'espoir.

aujourd'hui, tient en particulier à

la surprenante découverte - présentée à Bordeaux, - par une équipe américaine groupant des généticiens de Philadelphie et des médecins vétérinaires de l'université Cornell, d'un modèle de myopathic de Duchenne dans une colonie de chiens Labradors. l'existence de ces chiens atteints naturellement par l'affection offrant une possibilité inespérée d'expérimentation.

> JEAN-YVES NAU. (Lire la suite page 17.)

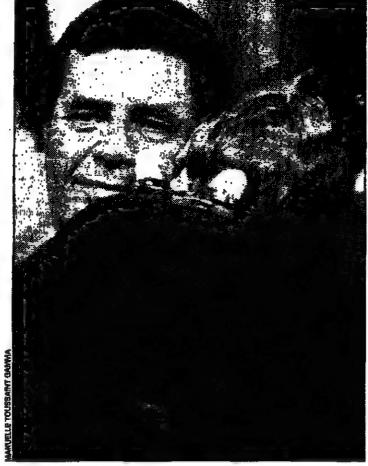

Le comédien Jerry Lewis, père de myopathe, a lancé le premier Téléthon aux Etats-Unis.

Elle pourrait en outre, selon les professeurs Kahn et Kaplan, être appliquée à d'autres affections d'origine génétique, dans la mesure où le phénomène de transcription illégitime semble être un phénomène général.

Les difficultés rencontrées dans l'identification d'une anomalie sur pathologie moléculaire de ces

ductrices », une méthode de diagnostic par résonance magnétique

Il reste, en revanche, difficile aujourd'hui de percevoir comment ces progrès considérables accomplis dans la physio-

SOUCIEUX de ne pas prêter le flanc aux critiques dont uvent être victimes certaines essociations très connues ceuvrant en faveur de la recherche sur le cancer, les responsables de l'opération Téléthon ont tenu à présenter un bilen détaillé de l'affectation des rommes requellies après l'appel à la charité publique en faveur des myopethes lancé les 4 et 5 décembre dernier sur

Au total, 194 551 466 F ont été recueillis. Sur cette somme, 21,3 millions ont du être préevés pour des raisons diverses (communication, information, production, frais d'exploitation). Pour le reste, 100,2 millions de france seront consecrés à la recherche et 73 millions à l'aide

### Difficile répartition

dre, la répartition de ces commes considérables n'a pas touiours été sans difficultés ». nous ont confié plusieurs membres du conseil scientifique réuni pour l'opération.

Un consensus a toutefois ou se dégager. Concernant l'aide aux malades d'abord : l'Association française des myopathes (AFM) a décidé de mettre en place dans toute la France des équipes d'intervention » composées d'aroothérapeutes, de kinésithérapeutes, d'assistantes sociales et de psychologues.

Un fonds a d'autre part été débloqué aussitôt après le Téléthon afin de pallier les situations d'urgence, de favoriser le maintien à domicile et de permettre

aux familles d'acquérir une qua-

Concernant l'elde à la recher che, l'AFM envisage la création (on les a déjà programmées) d'une série d'extensions de laboratoires : à Cochin, Saint-Louis, Necker ou la Pitié-Salpētrière ainsi que dans plusieurs CHU de province.

il s'agit, entre autres objectifs, selon M. Bernard Barataud, président de l'AFM, d'augmenter les capacités de travail des équipes assurant le diagnostic de la myopathie. « Actuellement, explique-t-il, il y a quinze à dix-huit mois d'attente dans la région parisienne avant qu'une ieune fille à risques sache si elle est ou non porteuse de l'anomalie. Il faut que cele change. »

Si elles ne sont bien évidemment pas contestables dans leurs principes, ces actions peuvent soulever une question de fond, particulièrement en ce qui concerne les « écuipes d'intervention a salariées de l'AFM. maintien des ressources de l'association, et donc l'appei continuel aux dons ou la priss en charge à terme de ce personnel par des structures publi-

Quoi qu'il en soit, l'opération Téléthon a d'ores et déjà dépassé le seul cadre de la myopathie pour englober la plupart des maladies héréditaires, qu'elles soient relativement fréquentes (comme la mucoviscidose) ou plus reres.

Le prochain appel télévisé - sur Antenne 2 - à la charité publique est déjà fixé : décem-

J.-Y. NL

## Diafoirus de l'information

Des journalistes américains sont poursuivis pour la diffusion d'une information médicale erronée.

N juge californien vient, dans une décision sans précédent, de déclarer recevable la plainte déposés contre une station américaine de télévision, KHJ Canal 9, par une patiente qui se trouve mutilée à la suite d'une intervention chirurgicale ratée.

Lors d'une émission destinée au grand public, la station en question avait présenté un reportage sur une technique d'augmentation du volume des seins jugés trop petits. Cette technique, consistant en l'insertion de prothèses de silicone par des incisions pratiquées sous les bras, était, disaient les journalistes, révolutionnaire.

Un chirurgien de Los Angeles, le docteur T.R. Stephenson, la décrivait lui-même comme . nouvelle, sûre et sans douleur », et il était présenté comme habile et compétent, et surtout comme l'un des très rares spécialistes de l'ouest des Etats-Unis capable de conduire une telle intervention.

Une patiente du docteur Stephenson était exhibée comme gramme de désintoxication pour

modèle de réussite, qui portait aux nues et le chirurgien et sa « technique révolutionnaire ».

Il n'en fallut pas plus pour qu'une jeune femme, M<sup>∞</sup> Jodie Bullock, se livre aux « mains habiles du chirurgien miracle ».

Le désastre, hélas! fut absolu. Défigurée par les cicatrices, plusieurs muscles et nerfs sectionnés, M™ Bullock est à présent infirme et souffre d'un traumatisme psychique qu'il est aisé de deviner. Elle porte donc plainte contre le chirurgien en question et lui demande des dommages et intérêts considérables. Mais l'enquête conduite par ses avocats démontre en outre que la technique décrite à la télévision ne présentait aucun caractère de nouveauté, et que les risques qui lui sont inhérents ont été décrits depuis de longues années dans de multiples revues professionnelles.

En outre, la même enquête montre que le docteur Stephenson avait été placé dans un pro-

alcoolisme et consommation de drogues dures, à la suite d'une plainte des autorités ordinales de sa profession. Elle montre enfin que la . patiente enchantée, modèle de réussite » présentée au cours de l'émission, était, en réalité, la maîtresse du chirurgien en question et sa secrétaire.

La décision du juge californien s'appuie sur sa conviction que « la chaîne de télévision a délibérément dissimulé la réalité des faits et a consciemment et délibérément présenté au public une histoire inexacte et qui ne pouvait que l'induire en erreur ».

Il est inutile de préciser que les avocats de Canal 9 réfutent farouchement ces accusations et se réfèrent au fameux - premier amendement - concernant la liberté de l'information, règle au nom de laquelle la quasi-totalité des plaintes déposées contre des médias pour « déformation des faits » avaient été précédemment rejetées par les tribunaux, les condamnations ne concernant guère jusqu'à présent que les cas caractérisés de diffamation ayant nui à la réputation d'un plaignant.

Interrogé à la fois par des représentants des médias, soucieux des suites que pourrait avoir une telle affaire, et par ceux du corps médical, un éminent juriste a rappelé que - le droit absolu à l'information ne saurait s'étendre

au droit à la désinformation et moins encore à l'information inexacte ».

Sauf... si l'information en question a été clairement présentée comme une publicité, et si le magazine, ou la chaîne qui la diffuse, s'est totalement abstenu d'en soutenir les allégations.

Une plainte contre un magazine américain destiné à la jeunesse (Seventeen) vient ainsi d'être rejetée. Une jeune fille était morte d'un « syndrome de choc toxique » consécutif au port de tampons hygiéniques, tampons pour lesquels la revue avait publié (mais sans aucune participation rédactionnelle) des publicités sur une pleine page, laquelle portait très clairement l'indication de sa nature publicitaire.

Le jugement californien vient, quoi qu'il en soit, rappeler le poids des responsabilités que portent les journalistes, dans le domaine de la santé notamment, et la rigueur avec laquelle il leur faut vérifier toute information concernant soit les qualités d'un praticien, soit celles d'un médicament ou d'une technique chirurgicale dont ils vantent les effets et dont ils pourraient être tenus pour coresponsables des accidents qu'ils engendre-

D' ESCOFFIER-LAMBIOTTE



## La mission **Phobos**

Jeudi 7 juillet à 19 h 36 (heure française), une fusée soviétique Proton doit quitter le cosmodrome de Balkonour pour emporter vers Mars et son satellite Phobos une sonde spatiale qui les étudiera, mais aussi le Soleil et l'espace interplanétaire. Une deuxième sonde sera lancée le 12 juillet. Après un voyage de deux cents jours, les sondes se mettront en orbite autour de Mars et devraient, en plusieurs mois d'observations multiples, fortement augmenter notre

connaissance de cette planète. L'une, puis l'autre, se rapprocharont de Phobos au cours de cette période pour le survoier à 50 mètres d'altitude et y déposer des modules dont l'un. que ses bras articulés ont fait nommer la « seuterelle », bondira de place en place. Phobos est très probablement un astiroïde capturé, donc un témoin de l'état primitif du système solaire. C'est la première fois qu'un tel corps sera étudié de manière approfondie.

## Les secrets de la planète rouge

ES sondes qui partent vers Mars et son satellite Phobos portent le nom de ce dernier. parce que l'atterrissage de modules sur ce petit satellite en est l'élément le plus original. Mais l'étude de Phobos n'est qu'un temps relativement bref de la mission, qui sera surtout consacrée à la planète rouge - il y aura aussi des études du Soleil et du milieu inter-

Le choix de Mars pourrait étonner puisque, depuis 1976 et l'envoi poussière qui se sont agglomérés lors de leur formation. Ils gardent donc la trace de ce qu'était le système solaire originel. Pour des objets tels que la Lune ou Mercure (diamètre de 3 500 et 4 900 kilomètres respectivement), l'échauffement du centre s'est produit pendant les 500 premiers millions d'années, et a permis, pendant encore environ 500 millions d'années, une activité tectonique et volcanique - les « mers » lunaires sont des couches de magma interne

frost) qui pourrait atteindre per endroits un kilomètre d'épaisseur. Il serait intéressant de faire dans l'avenir des carottages profonds. S'il reste sur Mars de la chimie organique, voire de la biochimie, c'est sous cette couche de glace qu'on pourrait les trouver, et non en surface où les cherchaiem les sondes Viking.

Le gaz carbonique est le composant essentiel de l'atmosphère de Mars (95,3 %). Celle-ci contient aussi 2,7 % d'azote, 1,6 % d'argon,

choc dont on imagine mal la violence n'en avait arraché tout un côté, laissant un cratère large de 8 kilomètres et profond de 3. Il est en train de tomber sur Mars - il y faudra encore plus de 30 millions d'années, mais un tel délai est bref à l'échelle des évolutions planétaires. On a de bonnes raisons de enser qu'il a été capturé par Mars bien après sa formation, et qu'il s'agit d'un astéroïde analogue ceux de la ceinture qui s'étend entre Mars et Jupiter.

### « Vent » solaire

Il doit être resté pratiquement inchangé depuis 4,6 milliards d'années. Son lent survol par la sonde - elle sera à 50 mètres d'altitude et la vitesse relative sera de 2 à 3 mètres par seconde - va permettre une étude détaillée de sa surface. Les deux expériences majeures sont Lima-D et Dion. Toutes les cinq secondes, le laser de Lima enverra une impulsion parfaitement focalisée sur la surface - la tache fera moins d'un millimètre de diamètre, ce qui suppose que la distance de Phobos à la sonde, qui sera constamment mesurée par un autre laser, soit connue à mieux que 30 centimètres près. L'impulsion vaporisera localement le soi et les atomes éjectés seront captés et analysés par un spectromètre de masse.

Cette expérience - qui témoigne d'une sérieuse maîtrise du pointage et de la focalisation des

faisceaux lasers - est de réalisation soviétique. Elle sera complétée par l'expérience francosoviétique Dion, de principe assez similaire, à ceci près que le faisceau laser y est remplacé par un jet d'ions krypton. Ceux-ci seront arrêtés dans la couche la plus superficielle des roches - moins d'un milliardieme de mètre d'épaisseur. Ils en éjectoront les atomes légers qui seront captés et analysés par la sonde. Cela permettra de connaître l'action sur le sol du « vent » solaire, cet incessant bombardement par les particules émises par le Soleil.

Mais la partie la plus spectaculaire de la mission est sans conteste le dépôt sur Phobos d'engins de deux sortes. L'un, le DAS (1), est de la taille d'une petite valise. Il sera largué à la fin du survol à basse altitude de Phobos, tombera doucement sur le sol, et dès son atterrissage projettera une sorte de harpon qui doit lui permettre de s'ancrer solidement - le sol de Phobos est une couche de fine poassière, résultant des intenses bombardements météoritiques qu'a subis le satellite. Ensuite, il pioiera des panneaux solaires qui lui permettront d'être actif et d'envoyer vers la Terre pendant plusieurs mois les résultats de ses observations.

Le DAS photographiera la surface - les caméras sont françaises. - étudiera les propriétés mécaniques et chimiques du sol, enregistrera les éventuelles vibrations sismiques qui pourraient

résulter du mouvement orbital. Il enverra des signaux dont l'analyse permettra de préciser l'orbite de Phobos et de mesurer à quel rythme le satellite se rapproche de Mars.

Chacune des deux sondes Phobos emportera un DAS, mais pour des raisons de poids une seule sera porteuse de l'autre module qui descendra sur Phobos. Ce dernier est surnommé « sauterelle », car un système de barres articulées lui permettra, pendant quelques neures, de faire des bonds d'une vingtaine de mètres, d'où l'on déduira des informations sur la dureté du sol et sur la pesanteur à la surface du satellite. La sauterelle mesurera aussi le champ magnétique. On espère de toutes ces mesures une connaissance précise de Phobos. L'information la plus significative devrait résulter des comparaisons entre la roche sous-jacente, qui est la vraie surface de Phobos, et la poussière qui la recouvre, laquelle a été produite par les chocs de météorites et vient donc pour partie de couches très internes. On espère en déduire dans quelle mesure Phobos s'est transformé au cours même de su création, et donc dans quelle mesure il est reste une image fidèle des tout premiers temps du système solaire.

MAURICE ARVONNY.

(1) Acronyme rosse pour «station

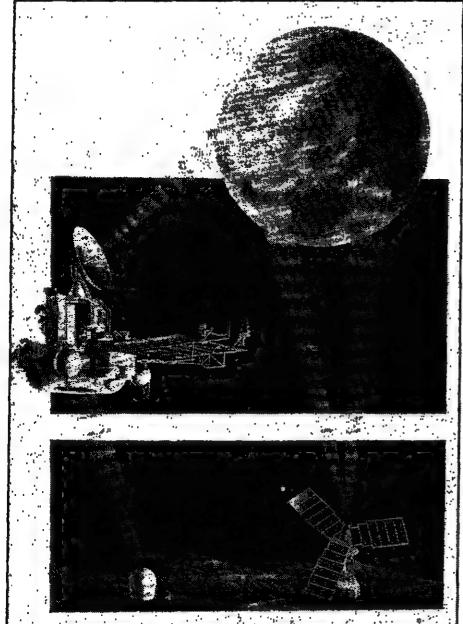

La Terre vae de Phobos. Le DAS (module fixe) communicaters la Terre, tundis que la « sautorelle > passera par l'intermé-Haire de la possible

vers Mars de deux sondes américaines Viking, cette planète est l'objet le mieux connu du système solaire, la Lune exceptée. Mais les résultats obtenus ont, comme c'est la règle, posé plus de questions que fourni de réponses. Aussi n'a-t-on toujours pas clairement expliqué le résultat le plus surprenant : l'absence de tout composé organique sur le sol martien alors que, du seul fait des bombardements météoritiques, on devrait en trou-

Mieux connaître Mars permettra de mieux comprendre l'évolution du système solaire, ce qui est l'objectif majeur des missions planétaires. On sait que la source d'énergie des planètes est la radioactivité des matériaux qui les constituent. L'énergie ainsi fournie est (en gros) proportionnelle au volume. Elle était forte peu après la formation des planètes, et a régulièrement décru ensuite. Le refroidissement se fait par la surface; il est plus efficace pour les objets petits, le rapport de la sur-face au volume y étant plus grand. La température centrale d'un objet a donc augmenté dans les premiers temps suivant sa formation, la surface ne pouvant évacuer toute la chaleur produite par les désintégrations radioactives. Comme celles-ci diminuent, la température s'est stabilisée puis a baissé. Et ce refroidissement a été d'autant plus rapide que l'objet était petit.

Les petits corps du système solaire ont très peu évolué ; la température centrale a juste permis de fondre en un seul bloc les grains de qui s'est fait jour à travers la croûte primitive. Puis ces corps sont

Mars (6 800 kilomètres de dismètre) a été actif jusqu'au dernier milliard d'années environ. Cela s'est traduit par des phénomènes volcaniques importants - le mont Olympus, haut de 27 kilomètres, est le plus grand volcan connu du système solaire. Le volcanisme a dégagé suffisamment de gaz pour constituer une atmosphère beaucoup plus épaisse qu'elle ne l'est actuellement. Cela a permis la présence d'eau liquide sur la surface, qui a laissé des traces d'érosion bien visibles et a peut-être engen-dré une forme de biochimie. Mars scrait-elle une Terre avortée ?

## Vieux témoin

Mars est maintenant éteint. La Terre est encore active. Qu'en estil de Vénus ? On l'ignore. Si Vénus n'était plus tectoniquement active. la Terre, qui n'est guère plus grosse (12 750 kilomètres de diamètre contre 12 100 pour Vénus), n'en aurait plus pour longtemps!

Pour revenir à Mars, si l'on connaît les grandes lignes de son évolution, on n'en sait guère plus. Le volcanisme a libéré de grosses quantités d'eau et de gaz carbonique. Oue sont devenus ces produits? L'eau est presque absente de l'atmosphère martienne. Des travaux récents suggèrent qu'un tiers de l'eau originellement pré-sente est probablement gelée dans une couche de pergélisol (permaet des traces d'autres gaz. Une des expériences françaises, Auguste, doit permettre de mieux connaître comment varie la composition de cette atmosphère en fonction de l'altitude. Elle examinera l'absorption de la lumière lors des levers et couchers du Soleil.

Que le gaz carbonique soit le composant principal ne doit pas masquer sa faible abondance. La pression atmosphérique n'est que de 6 millibars, contre une centair de bars sur Vénus. La Terre aurait aussi une atmosphère de gaz carbonique équivalente à celle de Vénus si ce gaz n'avait été transformé en carbonates. On pense donc qu'il y a aussi beaucoup de carbonates sur Mars, ce qui repose le problème de l'eau — c'est en présence d'eau que le gaz carbonique se transforme en carbonates. Trouver des carbonates dans certaines régions de Mars indiquerait une présence antérieure d'eau.

L'un des objectifs de l'expérience française ISM, qui analysera le rayonnement infra-rouge émis par Mars et Phobos, sera de trouver des carbonates, et plus généralement d'étudier la compo-

sition chimique en surface. Mars est donc un témoin d'une spoque ancienne, mais où le système solaire avait déjà beaucoup évolué. Phobos devrait au contraire renseigner sur les tout débuts de la formation des planètes. Ce satellite est minuscule. 27 kilomètres dans la plus grande dimension, et de forme irrégulière – ce serait un ellipsoïde si un



aura lieu à toutes les branches de LA SOCIÉTÉ BANCAIRE D'INVESTISSEMENT AL-RAJHI

ars en automo

lunée sans n

CES PREMIÈRI

Les premiers symptômes se manifestent en général par des fuites de quelques dizaines de litres par heure qui mettent en communication l'eau légèrement radioactive du circuit primaire, chargée de refroidir le cœur du réacteur, et celle du circuit secondaire, dont la transformation en vapeur permet de faire tourner les turbines de l'alternateur. Faute d'intervenir à temps sur ces fuites qui surviennent dans des zones de contraintes élevées (corrosion sous tension), on prend le risque de trop fatiguer le métal des tubes dans lesquels circule l'eau primaire. Le tube peut alors se rompre brutalement, occasionnant ainsi co que les spécialistes appelient - une rupture de tube de GV » et que les organismes de sûreté considèrent comme un évé-

vapeur (GV).

nement relativement grave. Les exploitants de centrales, notamment EDF, sont donc parti-culièrement attentifs à ces fuites. Dans ce domaine, la politique d'EDF et des services de sûreté français prévoit que le débit des fuites ne doit pas dépasser 72 litres par heure. Mais, en fait, on arrête l'installation dès qu'elles atteignent 10 à 20 litres par heure. Les techniciens bouchent alors le tube défaillant. La tâche n'est guère facile lorsque l'on songe que 80 kilomètres de tubes en forme de U prennent place dans ces GV de près de 20 mètres de haut.

> Détection on continu

On peut boucher jusqu'à 15 % des tubes sans nuire aux capacités d'échanges thermiques de l'installation. Au-delà, il faut changer les générateurs de vapeur, ce qui coûte quelque 330 millions de francs par tranche nucléaire (1) à EDF. Le réacteur de Dampierre-1 devrait faire l'objet d'une telle opération dans les trois ou cinq ans qui viennent. D'autres centrales sont sous surveillance, comme par exemple Bugey-5 ou les quatre tranches de Tricastin. Certes, elles n'en sont pas encore au point où le remplacement des générateurs de vapeur est devenu impératif. Mais, à plusieurs reprises, la faiblesse de certains éléments de ces pièces est appa-

rue: La tranche nº 4 de la centrale nucléaire du Tricastin a dû être stoppée, une première fois le 8 juin, et une seconde dans la nuit du 23 au 24 juin dernier. A l'origine de ces deux arrêts, la fuite d'un tube dans un des générateurs de vapeur du réacteur. Au total, une vingtaine de tranches de 900 mégawatts pourraient être concernées par ce problème. Ce sont les premières du programme électronucléaire français, tandis que les suivantes pourraient tenir jusqu'à la fin de leur vie (environ quarante ans), sous réserve de traitements spéciaux (manchonnage et martelage par micro-billes) effectués sur leurs tubes de GV.

 On ne peut écarter la possibilité d'une rupture », estime M. Lucien Bertron, chef du service de la production thermique à EDF. A ce jour, neuf ruptures de

ES vingt premiers réacteurs tube de GV ont eu lieu dans le de 900 mégawatts monde. La dernière en date s'est produite le 15 juillet 1987 à la centrale nucléaire de North-Anna, aux Etats-Unis. Fort heureusement, la rupture fut maîtrisée en un peu plus de trente peut conduire à terme au rempla- minutes, et le réacteur ramené dans des conditions normales de sûreté.

L'incident aurait-il pu être évité? Sans doute si l'on avait diagnostiqué à temps qu'une fuite affectait un tube de GV, ce que des analyses a posteriori montrèrent. C'est pourquoi EDF a



de surveillance. Il a été décidé d'installer des appareils qui détectent, en continu cette fois, la présence en cas de fuite dans le circuit secondaire d'un radioélément à vie courte - l'azote 16 - prèsent dans le circuit primaire. Toutes les tranches de 900 mégawatts devraient être équipées d'ici à la fin de 1988 d'un tel système de contrôle, que les Américains pourraient acheter à Merlin-

Pour M. Lucien Bertron, cela ne suffit pas. Le personnel doit être totalement préparé à réagir à de telles situations. C'est pourquoi EDF a décidé au début de 1987 de mettre en chantier la construction d'un tout nouveau simulateur permettant au personnel de conduite de se familiariser avec les ruptures de tubes de GV. Cet outil unique au monde, concu en collaboration étroite avec les CSF, fait appel à un système expert qui gère quelque deux mille règles et prend en compte cent vingt situations différentes.

Couplé au simulateur, ce système expert SEPIA (système d'enseignement par intelligence artificielle) permet d'assurer trois fonctions : l'analyse et la critique a posteriori des réactions de l'opérateur confronté à une rupture de tube de GV; l'explication de certains épisodes de l'incident ; un rôle d'enseignant, enfin, pour aider l'élève à mieux comprendre certains des phénomènes physiques auxquels il est ou sora confronté. Le prototype de ce nouvel outil pédagogique de dix millions de francs devrait être prochainement installé à la centrale du Tricastin. Après une phase d'expérimentation avec les équipes de conduite du Tricastin, une vingtaine de simulateurs de ce type (700 000 F pièce) devraient être installés au début de 1989 sur les sites des réacteurs de 900 mégawatts, et à la fin de 1989 sur ceux de 1 300 mégawalts.

JEAN-FRANCOIS AUGEREAU.

(1) Auxquels s'ajourent 170 millions de francs supplémentaires d'études diverses et d'outillage, qui seront répartis sur l'ensemble du programme

## Myopathie : découvertes en chaîne

(Suite de la page 15.)

Un autre espoir potentiel réside aussi dans les travaux du professeur Michel Fardeau et de son équipe (unité INSERM 153) concernant la possibilité, observée chez le rat, de régénération musculaire par greffe de cellules teur suffisamment solide pour cultivées in vitro.

Le plus remarquable, sans doute, des recherches effectuées dans ce domaine tient à la cohé-

rence, qu'elle permet de mettre en lumière, des théories de biologie moléculaire appliquées à une pathologie humaine. Tout se passe comme si les spécialistes qui se livrent à une compétition acharnée tenaient enfin un fil conducenfin comprendre et prévenir, sinon déjà soigner.

JEAN-YVES NAU.

## Mars en automobile

En l'an 2000 des véhicules automatiques pourraient parcourir la planète Mars en tous sens. La mission Phobos est le début de ce programme ambitieux.

N 1989, quand Voyager aura survolé Neptune, toutes les planètes sauf Pluton auront été observées de près. De même des comètes l'auront été, spécialement celle de Halley. Resteront les astéroïdes. Les sondes franco-soviétiques Vesta pourraient s'en charger vers 1996. On aura donc l'an prochain acquis une vue préliminaire de presque tous les objets du système solaire, Un seul, la Lune, a été véritablement exploré de manière approfondie par six débarquements d'astronautes de la NASA et nombre de sondes automatiques, tant soviétiques qu'américaines, qui ont rapporté sur Terre des kilos de roche. Mars est ensuite le mieux connu, grâce surtout aux sondes Viking lancées il y a donze ans.

Les Soviétiques ont choisi de concentrer leurs efforts sur les planètes proches et les petits corps (comètes, astéroïdes). Ils négligent les planètes lointaines, peut-être parce qu'il y faut des équipements qui fonctionnent de cinq à dix ans et qu'ils n'ont pas d'expérience en ce domaine. Pour les petits corps, leur projet majeur est Vesta : deux sondes qui visiteront six astéroïdes et deux comètes (quatre objets chacun). Le projet a été retenu dans le cadre de la coopération francosoviétique. Les Soviétiques assureraient les lancements et feraient deux modules de descente sur des astéroïdes - sans doute Cérès et Vesta. La France serait maître d'œuvre des deux véhicules. Le CNES souhaite, pour s'engager, une participation de l'Agence spatiale européenne (ESA). Celle-ci prendra une décision fin

Pour Mars, les Soviétiques ont

connaissance de cette planète équivalente à celle qu'on a de la Lune et dont l'actuelle mission Phobos est une étape préliminaire. Le vrai départ aura lieu en 1994, avec l'envoi vers Mars d'une sonde comportant un module de descente. Celui-ci larguerait un ballon dans l'atmosphère, puis déposerait un • rover », véhicule autonome capable de parcourir des dizaines de kilomètres et d'analyser le sol sur de vastes zones. D'autres « rovers » suivraient en 1996. Un prototype de ces engins, pesant 100 kilogrammes dont 20 d'équipements scientifiques, aurait été

Kamchatka. Quatre ans plus tard - les fenê-tres de tir vers Mars reviennent tous les vingt-cinq mois, - quand ils auront déterminé les zones intéressantes, les Soviétiques veulent envoyer des engins qui feront des prélèvements intelligents (tri, rejet) et rempliront une capsule avec 5 ou 10 kilogrammes de matériaux, lesquels seront réexpédiés vers la Terre.

testé dans un désert glacé du

M. Gorbatchev a proposé au président Reagan que ce retour d'échantillons soit organisé en coopération américano-soviétique. L'administration américaine n'y paraît guère favorable. Il y a une opposition de fond : les Soviétiques proposent de coopérer, les Américains parlent de coordonner. La différence est qu'il y aura des échanges de technologie dans le premier cas, mais non dans le

Les Américains n'ont pour l'instant qu'un projet martien : le Mars Observer, consacré à l'étude de l'atmosphère et à la géophysidéfini une stratégie qui condui-rait, à la fin du siècle, à une ment programmé pour 1990 ; il a que. Son lancement était initiale-

été repoussé à 1992 et l'on parle d'un renvoi à 1994 – ce qui n'arrangerait pas les Soviétiques, lesquels comptaient sur les informations que renverrait Mars Observer pour définir les premières zones à explorer par leurs « rovers ». Il semble aussi que la NASA renouce à équiper la sonde

d'une base permanente sur la Lune. L'étude de Mars ne vient

Quelle est la position de l'Europe et de la France ? L'ESA n'a rien prévu sur Mars et ne pourrait participer à la mission soviétique de 1994 que par le

## JONGLERIE DANS L'ESPACE

planétaires qu'ont orga-nisé les Soviétiques, celle qui va partir est la plus ambitieuse. Ils ont développé pour elle un véhicule spatial nouveau. plus lourd et plus complexe que s sondes Véga, utilisées dans le passé pour explorer la planète Vénus et la comète de Halley. D'autre part, les Soviétique font preuve de plus d'audace. Dans le passé ils ont toujours envoyé deux sondes jumelles, comptant du'une panne sur l'une n'affecterait pas l'autre. Cette fois-ci, ils envoient encore deux engins, mais certaines expériences ne seront présentes que sur l'un d'eux - en particulier le « sauterelle » qui doit explorer Phobos.

Ce qui manifeste le mieux la confiance qu'ont acquise les responsables, c'est la com-plexité des trajectoires que sulvront les sondes et la volonté de survoier de près, à la manière d'un missile de croi-sière, un satellite fort accidenté dont l'orbite n'est qu'imparfaiement connue. On ne sait qu'à plusieurs kilomètres près où est

Phobos à chaque instant. Deux mois et demi sépareront l'arrivée des sondes dans l'environnement de Mars, fin jand'un radar, qui aurait été l'instrument le plus nouveau. Les Etats-Unis, qui ont beaucoup de mai à définir des stratégies à long terme étant donnée l'imprévisibilité du Congrès, s'en tiennent actuelledes sondes, au début avril - le survol par la seconde ne sera décidé qu'au vu des résultats de la première et ne devrait inter-venir que fin mai. Ce leps de temps, au cours duquel sondes changeront huit fois d'orbite pour se rapprocher progressivement de leur cible, per-mettra de mieux déterminer l'orbite et les mouvements du satellite. Des photographies seront prises de Phobos sur fond d'étoiles, et aussi des clichés de l'ombre portée par le satellite sur la planète. La France a une participation importante à la mission, puis-

rapproché de Phobos par une

riences emportées par les sondes sont à maîtrise d'œuvre française et quatre autres à participation française; il faut y ajouter une expérience installée aur le module qui se fixera sur Phobos, ainsi que la réalisation de caméras pour la sonde et pour ce module. Au total, onze pays européens, cinq à l'Est et six à l'Ouest, coopèrent avec l'Union soviétique pour cette mission. Las Etats-Unis et l'Agence spatiale européenne ont aussi apporté une contribu-

biais de quelques expériences. En

revanche l'ESA pourrait prendre une part notable aux missions qui assureront des retours d'échantillong, Mais M. Bonnet, directeur scientifique de l'Agence, rappelle que le budget dont il dispose est ment au rapport prospectif établi par l'astronaute Sally Ride : l'objectif majour est l'installation d'environ 600 millions de francs par an et n'est pas à l'échelle de missions planétaires du type de celles qu'envisagent les Soviétiques, dont le coût s'évalue en dizaine de milliards de francs (1). L'ESA ne pourrait prendre en charge qu'un petit cré-neau spécifique. Ce pourrait être la sismologie martienne : les « rovers » déposeraient sur le sol des sortes de balises Argos qui constitueraient un réseau de mesures sismiques. Autre créneau

envisageable : les « rovers » auront besoin d'intelligence artificielle pour se diriger - on ne peut les commander depuis la Terre car le temps de transmission des ordres dépasserait le quart d'houre. C'est un secteur que l'Europe pourrait prendre en charge. La France a une position privilégiée du fait de sa longue coopé-

ration avec l'Union soviétique et des contacts personnels qui se sont établis au niveau des laboratoires ; mais c'est un avantage qui s'atténuera car les Soviétiques internationalisent leur coopération. Outre sa participation au projet Vesta, elle pourrait construire le ballon de la mission martienne de 1994 et participer aux expériences scientifiques. Tout cela pourrait-il déboucher

vers l'envoi d'hommes sur Mars? On en parle, mais il ne faut pas se leurrer. Une telle mission n'est guère envisageable avant 2020. Le voyage aller-retour dure plus de trente mois et l'on ne sait pas si l'homme peut vivre ce laps de temps dans l'espace. Le cosmonaute soviétique Romanenko, actuel détenteur du record, n'est resté que onze mois en orbite et il semble bien qu'il était à bout de force. Son compagnon Leveikine avait dû l'abandonner après six mois de présence dans l'espace, victime de problèmes cardiovas-culaires. Si de hauts responsables parlent de temps à autre d'astronautes martiens, c'est pour des raisons politiques. Aux Etats-Unis, la NASA a besoin d'impressionner le Congrès. En Union soviétique, où l'on parle d'équipages mixtes, c'est une manière de promouvoir l'internationalisation des missions.

(1) De source soviétique le coût glo-bal de la mission Phobos serait de 2 milliards de roubles (un rouble vaut offi-ciellement 11 F). La participation française a coûté au CNES 40 millions de francs. Les évaluations actuelles conduisent à 150 millions de francs pour une participation française à la mission de mars 1994, à 900 millions de france pour une contribution française et euro-péenne au projet Vesta.

degnier ger infratierien in be 160 garete en ani et ant in besmittel in is surface du saicule Li sune telle meantair con le come cer meanier not frammonte late cree de Lapaper | magnation f plus agnificative develor feether comparations a rock Been preente, out est la viale un face de Photos et a resource un la recoustre de la recoustre después de production de part les ches successes : les civeres gour bont battle of states up terence (1) control to dedute to date quelle tot alle photologicale SERVICE AND LAND PRINCES Greatively, or an advantage of the second Bergefe ti dat se en en en ande met der tout premiers territ de se MAURICE ARVONNY

résulter du montement orbital p

concert de product form l'arche

Phobas et de mesurer i que sa thine le satellate se rapproche d

Character dear sound

Phobas emported un DAS, ma

Photos empored in 1948, ma pour des rangon de parde une sub sees portense de carre modulesta sees portense de carre modulesta

descended with Division I, godine

descent on the second seems

système de principal de card

permettra, pendant quelque herres, de faire des honds d'un

singuine de michies d'où l'or

de sette planète. L'une, puis l'autre, se rappre ide parte planere. L catte periode pour le survoier

d'altitude et y déposer des modulos dont l'un

sticules are fait nominer in a souterelle a, both et place, Phobos est très probablement un asté. A pisce. Photos est are primitif du système is première fais qu'un tel corps sora étudié de

well de righte.

Mile sera comple-irience franco-

ME PERSONAL PROPERTY.

pris que la fais-implaci par un jet Caus-ci aercen-muche la pius raches - menta

me de mètre

a declarant las

sprent captés et de Cole permet-

horism our le mi

a, col incessant

The particular

PART MACESCA

the all angular de

BDAS (1), est potite value. Il

to survei à basse l'idebera dop-l'dés sus sitor-

ne sorte de bate

permetery de

des interess des interess participas

in, Astropies, il mosta pointism social se

121 L. L.

ENT (BID)

ide olik şirayêt 🔒

l'année sans pareille **UNE CHRONIQUE DES PREMIÈRES JOURNÉES RÉVOLUTIONNAIRES** PAR MICHEL WINOCK

Les quarante journées qui ont marqué la Révolution de 1789 et révélé à l'Europe une idée neuve : la liberté.

Les prémices de 1788 : ce qui aurait pu être alors une simple révolte. L'inconscience du roi, les illusions de la cour, les hésitations de Necker. Les premiers hauts faits des acteurs de la Révolution : de Mirabeau à Talleyrand, de Camille Desmoulins à Robespierre.

Les grandes dates de l'an 1789 : ce qui s'est vraiment passé le 14 juillet, dans la nuit du 4 août et pendant les journées d'octobre. Les comptes rendus fidèles et les témoignages passionnés des héros et des sans-grade, tel cet Adrien Duquesnoy, modeste député du

1789, l'année sans parellle, la première chronique du Bicentenaire, un retour passionnant au cœur de la Révolution.



CHAQUE JOUR DANS LE MONDE

## La partie émergée d'Edberg

Après le succès de l'Allemande de l'Ouest Steffi Graf, samedi 2 juillet, dans le tournoi féminin, son compatriote Boris Becker a échoué dans le tournoi masculia, bardi 4 juillet, face à Stefan Edberg, premier Suédois vainqueur depuis Bjorn Borg en 1980. La partie commencée dimanche a été interrompue deux fois par la pluje pendant le premier set et s'est terminée undi sur le score de 4-6, 7-6,

LONDRES de notre envoyé spécial

« Stefan Edberg peut gagner Wimbledon, mais il ne le fera pas car il ne pense pas en être capable. » C'était ce que croyait Boris Becker. Il l'avait dit en passant en revue les favoris de ces cent-deuxièmes championnats du All England Club.

Présomptueux, Becker ? Sans doute un peu matamore. Pourtant, qui l'anrait contredit ? Jusqu'à cette finale, Edberg n'avait pas la réputa-tion d'être vaillant. Tout le monde convensit qu'il avait une technique splendide, mais il ne semblait pas avoir assez de cœur au ventre pour l'imposer. En d'autres termes, il n'aurait pas possédé cet « instinct du tueur » qui transforme le joueur en

vainqueur sur un court. Becker pouvait en être persuadé plus que tout autre. Il avait déjà batta Edberg neuf fois. La dernière, une semaine avant le coup d'envoi de Wimbledon, c'était en finale du Queen's. Dimanche, quand il est entré sur le court, c'était Boris le Grand qui reprenait possession de son royaume. Il avait établi un record de précocité, il en voulait un autre : gagner trois titres à vingt ans.

Et pour Becker, vouloir c'était pou-

Cette philosophie a rétréci an lavage, plutôt à la pluie. Car les averses successives qui ont inter-rompu la partie ont laissé à l'Allemand beaucoup de temps pour méditer. Sur sa lancée, des dimanche soir, il aurait peut-être pu gagner : il avait sauvé une balle de 4-0 et était revenu à 3-2. Après une nuit de sommeil et une matinée d'attente, il était encore dans les mêmes dispositions lundi : Il a rem-porté la première manche 4-6. Mais il lui a fallu encore patienter quatrevingt-dix-huit minutes dans les vestiaires avant de noursuivre.

En revenant sur le court central, Becker était manifestement pressé d'en finir. Trop? Becker le volontaire n'était plus que velléitaire. Il découvrait un Edberg qu'il ignorait. Faux lâche, mais vrai calme. Un tempérament de circonstance : waterproof. Suédois établi à Londres, Edberg n'était pas perturbé par la dépression. Il attendait calme-ment son heure et elle est arrivée précisément ce lundi 4 juillet à la fin de la deuxième manche, au moment du tie-break

Le Suódois, qui avaiteu aupara-vant quatre balles de break sans résultat a aligné cinq points, puis a conclu 7-2. Cela faisait un set partout. Becker ne savait plus où il était. Comment ce Suédois « péto-chard » pouvait-il lui faire ça ? Il a eu une réaction de tyran outragé. Il est devenu rouge de colère, il a explosé. Jet de raquette, hurlements : le juge lui a infligé un avertissement et la foule a épousé la cause du Suédois.

L'aimable garçon. Il a en le bon goût de choisir pour entraîneur un Anglais, ancien capitaine de Coupe

Davis. Il jone impeccables à aucune simagrée. Le champion idéal, en quelque sorte Une technique claire, une vie nette. La trajectoire parfaite pour réussir : grand chelem juniors en 1983, vainqueur de l'Open d'Australie 1985 et 1987, troisième mondial à vingt-deux ans. Et l'incroyable ambition de gagner le plus prestigieux tournoi du monde, après un véritable par-cours du combattant, de Guy Forget à Miloslav Mecir.

A ce moment, dans la tribune des joueurs, le manager de Becker, lon Tiriac, devait prier pour qu'il se remette à tomber des cordes. La pluie aurait sauvé l'Allemand, comme le gong évite le KO à un boxeur. Mais déjà c'était le vent qui l'aisait tourbillonner des papiers gras au-dessus du pré. Edberg s'en acco-moda : il lançait plusieurs fois sa balle d'engagement pour assurer la frappe. Becker était un peu plus déboussolé : il n'a plus eu la moindre belle de break; en revanche, il a perdu tros fois son service.

C'en était fini. Même si le Sué-dois devait peiner quelque peu pour conclure sur son service. Wimbledon succombait au charme frais de son nouveau champion. Edberg, le Sué-

ALAIN GIRAUDO.

LES RÉSULTATS DES FINALES Simples messionrs. – Edberg (Sud.) b. Becker (RFA), 4-6, 7-6 (7-2), 6-4, 6-2.

• Double messieurs. — Flach-Seguso (E-U) b. Fitzgerald-iarryd (Aus.-Sud.), 6-4, 2-6, 6-4, 7-6 (7-3). • Double dames. - S. Graf-

G. Sabatini (RFA-Arg.) b. L. Savebenko-N. Zversva (URSS), 6-3, 1-6, 12-10. JUNIORS

• Simple jeunes filles. - B. Schnit (P-B) b. E. Derly (Fr.), 7-6 (7-5), 6-1.

## CYCLISME: le Tour de France

## Le « coup de pompe » de Laurent Fignon

Le Néerlandais Theun Van Vliet, de l'équipe Panasonic, a conquis le maillot jaune, le lundi 4 juillet, à l'issue de l'étape contre la montre collective Macheconi-Ancenis. Auparacomme son compatriote Alex Sieda en 1986, avait occupé la première place du classement énéral. Mais cette première journée du Tour de France a principalement été marquée par a défaillance inattendue et probablement lourde de conséquences, de Laurent Fignon.

**ANCENIS** 

de notre envoyé spécial

Il v a des coureurs, comme Robic en 1947 ou Janssen en 1968, qui ont gagné le Tour de France sans porter le maillot jaune, pour la simple raison pue leur victoire a été acquise dans la dernière étape, Guido Bontempi, lui, a perdu, dès le premier jour, un maillot jaune qu'il avait endossé dans la coulisse, la veille du départ, au terme d'un prologue bap-< préface », indépendamment du classement général. Cette épreuve préliminaire, d'une évidente originalité, au demeurant facultative, servait uniquement à désigner un leader symbolique, dont le seul privilège était de revêtir la tenue disinctive du numéro un, privilège que Raymond Poulidor, aujourd'hui consultant sur A 2. n'a jamais connu en seize ans de carrière.

Le curieux préambule de La Baule aura été oublié avant que tout le monde en ait compris le mécanisme. Des événements importants se sont en effet produits ce lundi, sur la route du muscadet, en direction d'Ancenis. Non seniement le maillot Steve Bauer, puis sur celles de Theun Van Vliet, mais, surtout, Laurent Fignon a subi, an cours de l'exercice contre la montre par équipe - 48 kilomètres, - une défaillance qui semble compromettre ses chances d'obtenir un troisième succès dans le Tour.

Lâché à 10 kilomètres du but et attendu par Dominique Garde. l'ancien champion de France a franchi la ligne d'arrivée avec un retard de 1 min 30 sur ses équipiers du groupe « Système U » et de 2 min 50 sur la formation gagnante de Theun Van Vliet. Sensation dans les tribunes. Fignon, vidé de ses forces, le visage encore plus blême que d'habitude, donnait l'impression de terminer un marathon, alors qu'il pédalait depuis moins d'une heure. Renseignements pris, il aurait été victime de la fringale. Explication qui ne manque pas de surprendre quand on connaît son expérience et quand on sait les soins dont il s'entoure. En la circonstance, le terme de défaillance semble plus

De toute évidence, un fléchissement aussi brutal dès le premier jour d'une course par étapes de trois somaines a de quoi inquiéter les plus optimistes. On a beau dire que les

coups de pompe fulgurants affectent les athlètes de qualité et que 3 minutes perdues dans le cadre d'un Tour de France ne sont pas catastrophiques, les actions de celui qu'on tenait pour le rival direct de Jean-François Bernard vont sérieu-

La mésaventure survenue au leader de Cyrille Guimard modifie brusquement les données de la course. Elle oblige des maintenant les directeurs sportifs à réviser leurs propres plans de bataille et libère certains favoris de leurs complexes on, du moins, de leur appréhe Bernard, qui redoutait à juste titre l'esprit tactique de Fignon, peut envisager l'avenir avec un peu plus de sérénité. Cela ne veut pas dire qu'il doit relâcher sa vigilance, bien bien an contraine

JACQUES AUGENDRE.

LES CLASSEMENTS Première étape : utchitens-Macheo

(91,5 kilomètres) 1. Bener (Can.), 2 h 16 min 34 s; 2. Vanderarden (Bel.); 3. Piankaert (Bel.); 4. Phinney (E-U); 5. Veenstra (P-B).

Dettrième étape : La Haye Founssière-Aucenis

(48 km contre la montre par équipes) I. Panasonic, 55 min 31 s; 2. Wei-mann La Suisse, à 24 s; 3. Hitachi, à 36 s; 4. Peugeot, à 36 s; 5. B. H., à 55 s.

Classement général. — 1. Van Viet (P-B), 3 h 11 min 59 s; 2. Vanderas-den (Bel.); 3. Lubberding (P-B), 4. Breuking (P-B); 5. Nuleus (Bel.).

## Coureurs au piquet

de mètres de leur entreprise. « #

n'y a pas eu de décision collec-tive, mais les gars sont venus

spontanément avec toute leur

colère et leurs angoisses », explique un délégué CFDT comme

pour justifier la présence passive

au milieu de la chaussée de mil-

liers de travailleurs sur les quatre

mille huit cents que compte

Ques femmes calmes mais déter-

minés dans une lutte pour la sur-

Les véhicules de la caravane

vie d'un chantier et d'une région.

publicitaire étaient leur première cible. Camionnettes de l'armée ou

vendeurs vantant les qualités de

la Vie ouvrière (hebdomadaire de

la CGT), tous étaient bloqués par

lières, sinon celle d'e être là

puisqu'on n'est pas au travail ».

Mains dans les poches, ces gré-vistes sans leader se massaient

devant les voitures bariolées de

slogans avant de s'écarter lente-

ment, avant de réclamer une cas-

quette, comme si las séquences se bousculaient trop vite entre les

Au kilomètre 31 de la première étape, les instructions de course annonçaient un pont. Mais au immobiles, depuis quatre semaines les puissantes grues des chantiers navals de l'Atlantique. Et l'imprévu a fait irruption inquiets pour leur avenir. Lundi matin, une délégation CGT avait rencontré les organisateurs de l'épreuve au moment du départ, à Pontchâteau, afin d'e utiliser la manifestation sportive la plus populaire pour faire connaître les luttes des ouvriers de la Navale au symbolique n'avait pas suffi aux grévistes les plus déterminés et nécialement sux cent trente-cinq salariés d'Alsthom, qui, samedi matin, avaient recu une lettre recommandée leur signifiant leur mise en congé de conversion à partir de la fin juillet.

Alors, ceux-là et quelques autres, mécontents des procédés qu'ils estiment « indignes » de leur direction, se sont regroupés revendications et leur passion de

Pour les coureurs, pas de probierne. Seule l'envie de les voir de plus près poussait les grévistes à former une hais admirative.

Si l'on criait « Allez Cyrille. sliez Guirnard ! » au directeur de l'équipe Système U, les propos fitaient moins tendres pour Luis Ocana. Quelques « polítiques » agitaient sous son nez un drape rouge pour protester contre les vainqueur du Tour en faveur du Front national à l'élection prési-

Quelques minutes de retard, un regroupement des coureurs et la Tour a repris sa route sans un recard pour le Sovereign of the Seas, le plus grand paquebot du monde sorti récemment des chantiers. « C'est notre exploit à nous », assure, avec fierté, un gréviste, qui refuse qu'« un peloton de salariés soit privé de tra-

SERGE BOLLOCH

## Le Carnet du Monde

 La direction des Musées de France et la Réunion des Musées ma ont le regret de faire part du décès de

Marthe ARNOULD, ancienne élève de l'École du Louvre venve de Reynold Arnould, venve de Reynold Articule, premier grand priz de Rome de peinture, ancien conservateur en chef les Galeries nationales du Grand-Pali

Une cérémonie religieuse aura lieu ce jour, mardi 5 juillet 1988, à 15 h 45, en l'église Saint-Louis de Garches.

Cet avis tient lieu de faire-part.

- Nous appreaunt la mort de Augustin CHAUVET. ancien député.

Ancien député.

[Ancien député (RPR de Castal, Augustin Chauvet est décidé, le dragache 3 julier, à Pass, à l'âge de quatur-enget-hort ens.

Né le 28 juin 1900 à Saine (Castal), Augustin Chauvet est licatois en droit est épideux d'éndes supérieures de drait public et d'économie politique, il a sourci les fonctions de dissonair su ministère des finances. Bu, en 1947, meire d'Anglands-de-Sallers (Castal), à le demante jusqui en 1985 où à décide de se paésanter, succ succès, à la mance de Maurice, il y est constamment réélu jusqu'en 1983 où à renonce à ce mandet après souir remporté outre élection municipale à le téta de la liera LDF-RPP. Consulter général de Sallers depuis 1949, il artire à l'Assemblés enterpais en 1956, éle dans la 1º circonscription de Castal. Il conserve sens interruption ces deux mendets jusqu'en canobre 1980, il s'en est démis à la mite de son échat aux élections sératorisée de mois de septembre précédent. Bu, as évaier 1977, président du conseil régional de l'Assembles, et le préside de la filipe des le raise de septembre de la même année.

 M<sup>™</sup> Roger Genebrier,
 M. et M<sup>™</sup> Max Corre, leurs enfants, et petits-enfants, M= Pierre Monnier,

M≈ Etienne Grammo M. et M= Pierre Feuchtwanger, Le professeur et M= Yves Con

et leurs enfants, M. et Ma Olivier Bernard

et leur fils,
M= Jacques Herburt
et ses cufants,
M. William Bonneffé,
M. et M= Georges Heidet et leurs enfants. M. et Ma Jacques de Fleur

et leurs enfants. et ses enfants M. ot M= Pinassean

et leurs enfants, Mª Mireille Bour, Ainsi que ses fidèles emis

ont le grand chagrin de faire part de décis survens le 3 juillet 1988, de

commandeur de la Légion d'honneur, grand officier de l'ordre national du Mérite, croix de guerre 1939-1945, croix du co

de la Résistance, préfet de police honoraire président d'honneur de l'Association du corps préfectoral, vice-orésident du con ité de Peris

Le service religieux sera célébré le jeudi 7 juillet 1988, à 10 h 30, en l'église Suint-Pierre-du-Gros-Cailloux, 92, rue Saint-Dominique, à Paris-7°, suivi de l'inhumation dans l'intimité familiale au

etière des Batignolles, à Paris-17s.

Ni flettre ni couronnes.

Cet avis tient lien de faire-part.

7, ree Cogmany-ley, 75007 Paris.

Le préside Le vice-président Et les membres du conseil d'adminis

at le regret d'annoncer le décès de leur

M. Roger GENEBRIER, mandeur de la Légion d'hommen, grand officier de l'ordre sational da Mérite,

croix de guerre 1939-1945.

eroix de guerre 1939-1940; eroix de combattant volontai de la Résistance, présedent d'honneur Parente de police honoraire, de l'Association du corps préfectoral, vice-président du comité de Paris

vice-président du comité de Paris de la Ligne mationale contre le cancer. Le service religieux sera célébré le cudi 7 juillet 1988, à 10 h 30, en l'église saint-Pierre-de-Gros-Cailloux, 92, rue Saint-Dominique, à Paris-7, suivi de Unhantation dans l'intimité familiale au Limetière des Batignolles, à Paris-17.

La compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est,

le vif regret d'ansuncer le décès de son

M. Roger GENEBRIER, préfet de police honoraire, usandeur de la Légion d'homo grand offic de l'ordre national du Mérite, croix de guerre 1939-1945, croix du combattant volcutais lu combattant volo de la Résistance.

sprvenz le 3 juillet 1988, à Paris. M. Roger Genebrier a assuré avec

Decès : dence de le compagnie des Salins du Midi et des Salins de l'Est de 1967 à

51, rec d'Anjou, 75008 Paris.

Le conseil d'administration
Et le personnel du comité de Paris de la Ligne namonale française contre le

font part de dácis de lour vice-président

> M. Roger GENERRIER, préfet de police honoraire, mandeur de la Légion d'hono grand officier de l'ordre national du Mérite.

Il s'est dévoué suns discontinuer pen-

lant treste aux à la latte coatre le cap-

GEE,

[86] le 16 sum 1901 à Rethel (Artermet),
Roger Géralbrier, Essenció est desir, débute en
1921 dene la carrière préfectorale, contrac chef
de cabinet de préfet de Loirey, Membre de défésents cabretes minepériale, puès sous-préfet de
Loches Rothe-ex-Louel, il est nessuré en 1926
discouser d'Edocard Delatifier, président du
Conseil, en 1932, actus-préfet de Douel Planté
en 1934, il passe enseite à l'administration centrale. Revenus ar cabinet d'Edocard Delatifier,
seiestre de la défense neconale en 1936, préfet
hors cadre en 1937, il est valeué de sea fonctions en septembre 1940 par le gouvernement
de Victry et mis à la retraine d'office. Résistant, il
est réfraigné dens le parps préfectoral en jeuvier
1946, Décathé ne ministrate de l'instrieur, il est
changé de la séorganisation administration
centrale et préfectorale. Priéra de Seine-en-Oue
en 1950, il est normé en 1965, préfet de
police. Mannten depuis 1945 de l'Association du
cape préfectoral et des administrations de montre de Visitation de la solicité. protente colles de la solicité.
Thomass. Il a ensuré accupé plusieurs présidence de société, notemment celles de la Compagne det Seins du Nicit, de la Société des
mines de l'Ouerza (Algére).

- M™ Sylvie Griset

et ses enfants, M. et Mes Antoine Grisct et lear fille, M= Vironique Griset et ses enfants, M= Isabelle Griset

et ses enfants, Mª Mario-Louise Debeauvais, sa meilleure amie, ont l'immeme tristesse de faire part de

M André GRISET,

année, je jeudi 30 juin 1988, à son domi-cile.

Le service religieux aura lieu le jeud 7 juillet, au temple du Luxembe 58, rue Madame, Paris-6', à 8 à 45.

L'inhumation aura lieu au cimetière

Cet avis tiezt lies de faire-part.

«Si vous m'aimies, vous vous Jeen, XIV-28.

159, boulevard Saint-Germain, 75006 Paris.

— M<sup>os</sup> Sylvain Haik, oée Lesiic Beraben, son épouse, Jennifer et Grégory,

ses enfants,
M. et M. Jacques Haik,

ses parents, M. et Mac Harry Haik et leurs enfants, M. et M= Alain Haik

et leurs enfants, M. et M= Ivan Sanda et leurs enfants, M. et M= Marc Haik et leurs enfants.

tor et alliées.

M. Patrick Haik, ses frères, sa sæur, ses neveux et nièces, M. et M= André Hernben, es beaux-parents, M. et Mac Eric Beruben,

Mª Arielle Beruben, M. Dov Beruben, ses beaux-frères et sa belle-sœur, Les familles Haik, Beruben, Azali, Brami

ont l'immente douleur de faire part de décès, survent brutalement le 2 juillet 1988, dans sa transc-aeptième année, du

docteur Sylvain HAIK, ancien interne des hôpitaux, chirurgien, gynécologue, obstétricien (polyclinique Vauban) (hôpital de Montfermeil).

obsèques ont en lieu le lu et 1988, au cimetière parisieu

11, allée Denain, 93320 Pavillon-sons-Bois.

Guillan me et Arians Jacob ses enfants, Suzanne Weisnegh

et leurs enfants. Françoise et Charly Crissac et leurs enfants, Marie-Claude Iscob, oat la douleur de faire part du décès de

Bertrand JACOR

La ofrémonie religieuse au temple et sos obsèques out en lieu dans l'intunisé familiale à Châteaudouble, dans la

35, rue Joliet-Curie, 69005 Lyon, 12, roc de Trion, 69005 Lyon. 3, rue de Bruges, 67000 Strasbourg

M= Blandine Scharf-Lambaut. M. Israc Lambaut, Véronique et Lionel Lambaut Et toute la famille,

ont la douleur de faire part du décès

Office LAMHAUT.

servenu le 1" juillet 1988, à l'âge de

Les obsèques aurent lieu le mercre 6 juillet 1988. Deux cars seront à disposition devant l'hôtel Holiday Inn, place de la Républi-que, à 14 h 15.

On se réunira à la porte principale du cimetière de Pantin-Parisien, à

Une pensée est demandée à la

lécédé le 16 juillet 1981, à l'âge de

ringt et un ans

 — M= Louis Naisson. son éponse, Ses enfants Et petits-enfants, nt la tristesse de faire part du rappel à

colonel Louis NAIGEON, sucien élève de l'École polytechnique chevalier de la Légion d'honneur.

La cérémonie religieuse et l'inhuma-tion ont cu lieu le samedi 2 juillet 1988, dans l'intimité famillale, à Bessay-sur-

Le Coudray. Le Vourdre 03320 Larcy-Levis. 134, rue de Talent, 21000 Dijon,

- M. et M= Jacques Revuz,

sca parents, M. Maurice Deloraine, M™ Maurice Revuz. on grand-père et sa grand-mère, Caroline et Yves Bourdin, SE SCRUT et son beau-frère,

SC# nevenx. Et ses nombreux amis

out l'immense douleur de faire part du décès accidentel et de l'entrée dans la

Jess-François REVUZ. HEC-IEPP, maître en droit public. maître en droit des affaires, sous-lieutenant de réserve du 3ª régiment de hussards,

le 2 juillet 1988, à l'âge de vingt-cinq

La cérémonie religieuse sera célébrée par le Père de Taragon, le mercredi 6 juillet 1988, à 16 heures, en l'église Saint-Honoré d'Eylau, place Victor-Hugo, Paris-16\*, suivie de l'inhumation su cimetière de Choisel (Yvelines).

- En co sixième anniversaire de la

Edomard LABIN,

nous le rappelons au souvenir de ceux qui l'ont connu, joignant à sa mémoire celle de ses deux frères, Armend LABIN,

Emile LABIN. décédé le 2 mars 1974,

décédé le 4 juillet 1956

- Le premier juillet 1983 disparais

François LOUYS. Ses amis de Raspail se souvieanent.

- En ce cinquième anniversaire du M. Antoine PARTRAT,

conseiller-maître une pieuse et amicale pensée est deman-dée à ceux qui l'ont connu et aimé.

Communications diverses La galerie Beauvau, 127, rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris-8', présentera une très belle collection de peintures de l'artiste Resée Goldberg, du 3 au 25 octobre 1988.

Heures d'ouverture : 9 h 45 à

10 . 15

11 W W

5.44

1.11

212499

Walter A.

The s

it illouge

**45889** 

SEER TANK

E Co LAGENDA

A. S. PAGAMEES THE WALL

. ";"

THE RESERVE

## Communication

Le remplacement de la CNCL

## Sept experts assisteront le gouvernement dans la préparation de la loi

Le conseil des ministres du 4 juillet a onvert la succession de la CNCL. L'autorité indépendante, instaurée par la loi de 1986, devra laisser la place à un Conseil supérieur de l'audiovisuel, comme le souhaitait le président de la République dans sa Lettre aux Français. Quels serout ses missions, sa composition, ses pouvoirs de sanction? M. Jack Lang, ministre de la culture et de la communication, et M= Catherine Tasca, ministre délégué à la communication, n'ont volontairement apporté aucune réponse lors de la conférence de presse donnée le 5 juillet. Les deux ministres se donneut encore deux mois pour définir le profil exact de la nouvelle institution.

Le Consell supériour de l'audiovisuel verra le jour en trois étapes. En juillet et en août, le gouvernement procédera à la consultation « la plus large possible ». Mme Tasca et M. Lang seront secondés par un groupe de sept experts : Mmes Franooise Girod, ancien ministre sous le septenmat de M. Giscard d'Estaing, Danielle Delorme, comédienne et productrice, MM. Pierre Desgraupes, ancien PDG d'Antenne 2, Claude Santelli, ancien président de la SACO et trois juristes : Pierre Avril, Jean Gicquel et Jean Rivero.

Dans l'esprit du gouvernement, ces consultants ne sont pas ià pour élaborer un énième rapport sur l'audiovisuel comme la commission Moinot, en 1982, ou la mission Bredin, en 1985. Ils ne préfigurent pas non plus la composition de la future institution. Choisis « pour leurs compétences professionnelles et leur attachement aux libertés publiques », ils assistent les deux ministres dans lours consultations et sont associés à la rédaction du projet de

Fin août, après d'ultimes concertations avec les groupes parlementaires, un projet pourrait être déposé mr le bureau d'une des deux Chambres pour v être examiné à la session d'octobre. Il s'agira d'un texte de loi « ordinaire » qui ne permettra pas encore l'inscription du nouveau Conseil dans la Constitution. Ce n'est qu'au vu de l'accueil réservé à ce texte par le Parlement, que le gouvernement déciders d'entamer la troisième et ultime étape. Un nouveau projet de loi, «organique» cette fois, demandera l'aval des trois

cinquièmes des députés et sénateurs réunis en Congrès à Versailles. Si cette majorité est réunie, la nouvelle instance de régulation de l'audiovispel aura force constitutionnelle.

Le gouvernement souhaite mener dans la foulée cette triple procédure. Il ne juge pas indispensable, comme certains responsables barristes, de soumettre le nouveau Conseil à une période probatoire avant de le constitutionnaliser. M= Tasca et M. Lang espèrent, dès le vote de la loi ordinaire, réunir « un consentement élargi » qui anticipe la majorité nécessaire au Congrès. Mais les deux ministres ne veulent pas que la lourdeur de la procédure constitutionnelle on d'éventuelles manœuvres de l'opposition empêchent l'audiovisuel d'avoir avant la fin de l'année une nouvelle autorité. La loi - ordinaire » en offre le garantie.

Car Il y a urgenco. Aux yeux du gouvernement comme d'une partie des professionnels et de l'opinion, la CNCL est décrédibilisée. Par ses nominations partisanes, les scandales qui l'ont éclaboussée et son incapacité à empêcher la dégradation des programmes. Or la CNCL, depuis 1986, est le pivot de tout le système audiovisuel. Sans autorité indépendante, comment faire en sorte que les chaînes respectent

ieurs cahiers des charges? Comment faire régner l'ordre sur la bande FM? Et comment lancer de nouvelles télévisions? Autant de tâches urgentes, dont le gouvernement juge la CNCL aujourd'hui incapable.

Pour restaurer le pluralisme et la transparence des règles du jeu, mais aussi pour relancer la création francaise, il faut donc avant toute chose remplacer la Commission nationale. Mais Mme Tasca et M. Lang ne veulent pas que ce premier acte de leur réforme apparaisse commine une revanche politique, la sanction habituelle de l'alternance. D'où la procédure un peu complexe entamée ce 4 juillet.

« Nous voulons concilier l'extence du dialogue et le souci de l'efficacité, confie M. Jack Lang. Le ouvernement se donne le temps de la réflexion, une réflexion qui dolt se dérouler dans la plus complète transparence. » « Recrédibiliser l'autorité de régulation de l'audiovisuel, renchérit Mme Catherine Tasca, c'est restaurer une liberté publique, pas seulement aux yeux des responsables politiques, mais aussi pour l'ensemble des citoyens. On a trop oublié que la communica tion était un enjeu démocratique.

P.-A. G. et J.-F. L.

## Les sept experts choisis par le gouvernement

. M. Pierre Avril, cinquante-sept ans, professour à l'université Paris-II. Cet agrégé de droit public est un spécialiste

e Min\* Danièlle Delorme, sobiante et un ans, comédienne. productrice du film la Guerre des boutons, elle a présidé, de 1981 à 1982, la commission d'avance sur recettes au Centre national de la cinématographie. Elle est membre du Conseil économique et sociale où elle a notamment rédict le product du la conseil économique et sociale où elle a notamment rédict le product du la prod rédigé un rapport sur la produc-

e M. Pierre Desgraupes, soixante-neuf ans. Producteur d'émissions célèbres comme « Lecture pour tous » et « Cinq colonnes à la Une ». Ancien PDG d'Antenne 2, il dirige sujourd'hui la SOFICA Créations SA.

• M: Jean Gicquel, cinquante ans. Agr public et directeur de l'UER d'administration publique et de droit public interne Paris-i, M. Gicquel est aussi un apécialiste de droit constitutionnel et

parlementaire.

• Mª Françoise Giroud. soixante et onze ans. Journa-liste, elle fut directrice de la rédection de *Elle* et la cofonda-trice, avec M. Jean-Jacques Servan-Schreiber, de *l'Express*. Elle fut, sous la présidence de M. Giscard d'Estaing, secrétaire d'Etat à la condition féminine, puis de la culture.

 M. Jean Rivero, sokantedix-huit ans. Agrégé de droit public, cet ancien professeur à l'université de droit de Paris est membre de la commission consultative des droits de l'homme depuis 1986. Il fut également, l'an demier, membre de la commission du code de la

. M. Claude Santelli, soburnte-cinq ans. Auteur drametique, producteur des émissions dolt notamment l'adaptation et la réalisation de la série « Mau-pessant » sur TF 1, l'an demier. Il a présidé la Société des auteurs et compositeurs drematiques (SACD) de 1986 à 1986.

## **Pacification**

CONSULTATION élargie, réflexion prolongée, dialogue, groupe d'experts : les premières décisions du gouvernement sur l'audiovisuel risquent de décevoir. D'abord les professionnels, qui attendent avec impatience un retour au réalisme économique dans les conditions d'exploitation des chaînes et la restauration d'une concurrence équilibrée entre télévisions publiques et privées, Meis aussi la grande majorité des téléspectateurs, qui guettent un changement sur l'écran en espérant une rapide amélioration de la cualité des programmes. Face à ces exigences, le luxe de précautions dont entourent Me Catherine Tasca et M. Jack Land peut passer pour une

Make pur ce dossier e chaud a dont a hérité, le gouvernement de M. Michel Rocard adopte la même attitude que pour celui de la

ports, missions, consultations. If est ioin le temps des grandes réformes menées à un train d'enfer par le gouvernement de M. Jacques Chirac en 1986 ou par celui de M. Pierre Meuroy en 1981. En 1988, on prend le temps de mettre en scène la méthode de gouvernement pour mieux faire accepter ses décisions.

Cette pédagogie de le démocratie ne manque pas de vertus quand il s'agit de dédramatiser un conflit, de pacifier un secteur d'activité miné par les antagonismes politiques. Or l'audiovisuel est devenu en France une véritable foire d'empoigne. La fin du monopole n'a pas - comme on l'a trop vite proclamé - coupé définitivement le cordon ombilical entre la radio-télévision et le pouvoir politique. En fait, depuis 1982, pressions occultes, décisions discrétionnaires Nouvelle-Calédonie. il multiplie rap- la paysage à un rythme accéléré.

Investisseurs et professionnele savent que les règles du jeu changent - non sans cynisme - leur conduite à cette instabilité réglementaire. L'opinion assiste, blasée, à la valse des PDG, des autorités indépendentes et des promesses - jamais tenues - de liberté nouvelle. La création française, elle, s'enfonce dans le sous-développement, et l'importation de programmes américaina creuse le déficit des échanges.

La création d'un Conseil aupérieur de l'audiovisuel, inscrit dans la Constitution, suffire-t-elle à pacifier l'audiovieus ? La Haute Autorité impuissante, et la CNCL, manipulée, l'on peut accorder è ce type d'institu-tion, M<sup>ns</sup> Tasca, M. Lang et leurs sept consultants auront bien du mel à dissiper l'ombre de l'ingérence politique sur le petit écran.

JEAN-FRANÇOIS LACAN.

## La courte existence de la CNCL

• 12 novembre : la CNCL est officiellement installée par M. Jacques Chirac, en application de la loi sur l'audiovisuel du 30 septembre 1986. Le président de la République n'est pas invité à la cérémonie. La CNCL remplace la Haute-Autorité.

Présidée par Gabriel de Broglie, elle compte 13 < sages ». • 2 décembre : la CNCL remplace tous les PDG du service public.

• 23 février : la CNCL attribuc la . 5 » au tandem Hersant-Berlusconi et la « 6 », à la CLT associée à la Lyonnaise des eaux.

• 4 avril : privatisée, TF1 est attribuée à M. Francis Bouygues.

• 5 mai: Mme Catherine Tasca, membre de la CNCL, dénonce - les effets pervers de la privatisation ». • 15 août : l'installation illégale

en Nouvelle-Calédonie d'un émetteur de Radio Rythme Bleu, proche du RPCR, provoque une polémique au sein de la Commission : en pleine campagne sur le référendum, la majorité de la CNCL refuse d'inter-

• 21 septembre: dans une inter-view qu'il accorde au Point, M. François Mitterrand estime que la CNCL • n'a rien fait jusqu'ici qui puisse inspirer ce sentiment qu'on appelle le respect ».

• 25 octobre: interrogée au Grand Oral-le Matin, M= Simone Veil déclare que « la CNCL n'a pas pris ses responsabilités -.

• 27 octobre : M. Michel Droit est inculpé de forfaiture dans le cadre de l'attribution par la CNCI d'une fréquence à Radio-Courtoisie.

placement de la CNCL.

• 10 décembre : le juge Greîlier est dessaisi du dossier de M. Droit.

• 7 avril: l'académicien est accusé de corruption. Il se met « en congé » de la CNCL.

 31 mai : M<sup>me</sup> Michèle
Gendreau-Massaloux remplace à la CNCL M™ Tasca, devenue ministre délégué à la communication.

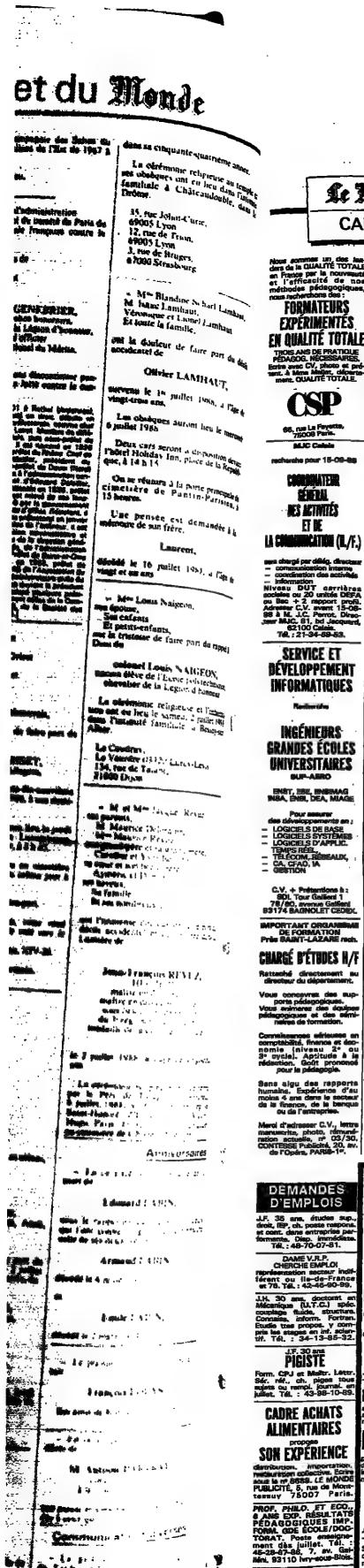

A Pathon !

Whole the same and the same and

Le Monde Le Monde **IMMOBILIER CADRES** REPRODUCTION INTERDITE Notes sommes un des hac-ders de la QUALITÉ TOTALE en France par la nouveauté et l'efficacité de nos méthodes pédagogiques, nous recherchons des : MINISTÈRE DE LA DÉFENSE centre aéroporté de Toulouse recherci appartements maisons individuelles ventes INGÉNIEUR A VENDRE MAISON BRETAGNE DU NORD bord de mar, basu terrain, traveur à prévot. Tél. : 42-37-55-26 sp. 20 h bursau 43-25-04-90. resp. de le cellule condition et embeliage de matériel militaire. Mission : apporter son soutien technique auprès des différents établissements terrestres afin d'optimiser le rapport que conditionnement. Déveloper des procédures technique des services demandeurs. Profil : inp., diplômé, 30 a mini, ayant acquis dans une cop. prof. une certaine polyvellence stotnique. Domicile Toutouse, poets nécessitant des qualités relationn. Act. doss. complet + photo s'nét. 32/1/M à: **FORMATEURS** 5º arrdt EXPERIMENTES EXCEPTIONNEL
PL DE LA CONTRESCARPE
Imm. récent, asc., V.O. 2 p.,
It cft, ptte terresse, verdure.
48-34-13-18. EN QUALITÉ TOTALE TROIS ANS DE PRATIQUE PÉDAGOG. NÉCESSAIRES. pavillons En Normandia.
32-43-31-49.
A Bernay (à 300 m cent. v.), pet. meis. en colomb. de pl. pied compr.;
- sé, avec chem., une chira, pet. cuia. è. d'esu, cuia bout de la meison,
- gran, su-dessus, cheuf. su gaz de ville. Terr, de 1 (238 m². 320.000 F. Ecrite avec CV, photo et pré-tent, à Mms Major, dépente-ment, QUALITÉ TOTALE 7° arrdt BAC-ST-GERMAIN SOLES PETITE TERRASSE 6/7 p. 47-03-32-44 matin. 66, rue La Fayetta, 75009 Paris. 12° arrdt DAUMESNE emi VRAI 2 PECES. TT 2 belc., s/verdure. PRIX: 1.340,000 F, 43-22-61-35. MJC Calpin maisons picon dentity passey spirity Consoil 質が機能に 1, place Wison 31000 Touloute

secrétaires

L'INSERM

(institut national de le sam et de la recherche médical organisme public recherche pour son servic de valorisation économiqu

UNE SECRÉTAIRE

très bonne destylo ; organisée ;

Tres contre menyro;
 organissa;
 repide;
 eschant prendre des initiation trait, de textes
Word, Wordstar souhsitée.

r. C.V. + lettre, photo Françoise MOISAND, Chef du service valorisation économiqu INSERM

101, rue de Toibise, 75654 Paris cedex 13,

SOCIÉTÉ JAPONAISE IMPORT-EXPORT

SECRÉTAIRE

BILINGUE

Adresser CV et photo è BESHO IWAI FRANCE S.A. 21, rue des Pyramides 75001 Paris.

automobiles

ventes

do 12 à 16 C.V.

NESSAN PATROL 1988

5 cylindres, 20 000 km, 5 pieces, 20 con manue, radio

tache remorque, rad M— DURANTE. Tél. 46-55-71-24.

( plus de 16 C.V. )

300 SEL automatique, février 85, noir métal, verré, int. velours, siège élect. electre rises ABC, electre. T.O. élect., jentes siu, régul. viz., 33.000 km, 280.000 F. 40.000 F. 412 h-14/19 k.

deux-roues

Vds mobylette « Motobécene 88 », peu de km, révision à refi

L'AGENDA

PENSION CUIENS CHATS

aur Paris 2 adresses : CVA, 44, r. Garibaidi, 94700 Saira-Meur. Tét.: 42-83-44-40. CVA, 11, av. J.-B.-Cláment, 9100 Boulogne. Tét.: 46-05-09-74.

Enseignement -

ENSEIGNANT

pour le DECF (ax-DECS) dans les UV 9 et 12. CAPET indispens, aprépation éco-comie et passion coulonnée. Ecnire sous le re 8 033, LE MONDE PUBLICITÉ 5, rue de MONTERSUY

Informatique

Animaux

seident in Bac G1 ou P8

**ERIL** 

**JES LETIVITÉS** 

EFE

SERVICE ET

DEVELOPPEMENT

INFORMATIQUES

INGÉNIEURS

GRANDES ÉCOLES

UNIVERSITAIRES

ENST, ESE, ENSTMAG INBA, ENBI, DEA, MIAGE

Pour assurer

des développements en : LOGICIELS DE BASE LOGICIELS SYSTÈMES LOGICIELS D'APPLIC. TEMPS RÉEL, TELÉCOM, RÉSELAUX, CA, CFAO, IA GESTION

DEMANDES

enta, Disp. immédi Tél. : 48-70-07-81.

PIGISTE

de campagne Paro. rág. MaineNormendia. Entre Alançon
et Bagnoles-de-l'Orne
(213 km de Puris), particulie vend cause maladie meison de case maladie meison de case maladie meison de campagne en cours
de finition (reste peinture et
papiers). Sur oave avec cheminde, 2 chembres, cuisine
équipée, salle de beins et
wc. Chauffage électrique. Le
tout sur 1 300 m de termin
clos, Bordé par pentre invière
1" catégorie. IPâche at
elimenel. Priz : 250.000 P.
Rens, su 47-36-13-41. 14° arrdt RASPAIL with ATELIER D'ARTISTE, stallé, it cft. 725.000 F. Tél.: 43-22-61-35. RUE SARRETTE PRÈS

less 3 p., ooc. per pers. åg, 80 m², imm. p., ray, 720.000 F, 45-26-88-04, Villors sur-Mer. Part. vend perits maison individualle meublée avec grande ter-rame entoleliée, 3 p. cuis-bains, wc. gren. gar. 250.000 F. Bur.: 45-56-12-66, soir: 48-59-55-53, 15° arrdt PASTEUR imm. 1930 SPACEUX, 85 m², DOUBLE-LIV. + 1 CHBRE. 1.850.000 f. 45-46-26-28. propriétés

16° arrdt Brat. aud. Pr. Fouestant, 8 mm mer. Part. vd prop. 6 p. au 6.100 m². Bef erwt. Sur'heb.; 160 m² erwk; Lib. 1.300.00 F. Tél.; [16] 88-56-21-41, Bd Essimans, Pris.
GD LIV. + CHBRE tt oft,
refeit reaf, 5°, 85c. 5/rus.
Prix: 7 150 000 F,
Tél.: 45-25-39-04. PARC MALMAISON 17° arrdt BELLE PROPRIÉTÉ, 4 000 mr, AMNESS. 47-42-92-12.

**GUY MOQUET** rem, récent, 3 poss, et cit, 790,000 F. Immo Marcadet. Tél. : 42-52-01-82. 18° arrdt

Hauts-de-Seing

NEULLY, BD MALLOT

EGETIM, 45-62-52-22.

(95- Val-d'Oise)

LAC D'ENGHIEN

400 m, we sup., 10° et dem. ét., 4 p., 85 m²+bais. 850,000 F. Pptaire 42-60-28-61.

appartements

achats

MONTARGIS Parie, direct aut. Sud, je vde SPLENDIDE MASSIF FORESTIER, 17 HA PIED BITTE MONTHARTEE Exxet, placement, aftuet, uni-que, bordé per route, 16-38-85-22-92 et ap. 20 h 16-38-86-22-29, 24/24 h. 78 m², tt. oft. cerectère, à refreichir, 580,000 F. Immo Mercedet 42-52-01-82.

78-Yvelines viagers JOUY-EN-JOSAS LIBRE DE SUITE Boulogna près place Deriert-Rocherseu et Bois-studio tt. eft. 45.000 F opt. + 3,200 F, fm 70 ans. F, Cruz 42.86.18.00,

F.CRUZ. 42-66-19-00 8, rue La Softie, partiquieri-essa v/dossier visger. Esti-mation gratuita. 48 ans

forêts

FONCIAL 45-55-86-18 47, avenue Bosquet, 7°. Spécialiste 49 ans exp. Étude gratuine personnalisée. Aven-tage fiscal, rente indexée. 3 p. 71 m. 2 é. ma., bel imm. soc. 76/83 ans. 270.000 F. + rente 6.000 F. + ROCKE:

VOTRE BEGE SOCIAL

DOMICH LATIONS

SARL — RC — RM estitutions de socié

43-55-17-50,

DOME. DEPUIS BO F MS. Parts 1", 8", 9", 12" ou 15". INTER DOM 43-40-11-46.

DOMICHIATIONS

Forum des Helles Burners constitution de sociétés.

Télen-Secrétariet. AGCESS. 42-52-01-82.

SIEGE SOCIAL

CONSTITUTION STES

ASPAG 42-93-80-50 +

DOMICILIATION &

AGECO 42<del>-94-95-</del>28.

tonds

de commerce

Ventes

bureaux IMMO MARCADET Locations

Rech. urgent tite auriacel même à rénover, Paris ou portes. Tél. : 42-52-01-82. EMBASSY SERVICE

recharche achet APP, HAUT DE GAMME IX HOTELS PARTICULIERS PARIS RÉSIDENTIEL T. (1) 45-62-16-40.

Recherche 2 8 4 p. PARIS, préfère RIVE GAUCHE, avec ou sans travaux. PAIE COMPTANT chez notelre, 48-73-48-07, même le soir. **CLUB VACANCES** DES ANIMAUX

locations non meublees Région parisienne

SOISY-SUR-SEINE (91) SOISY-SUR-SEINE (81)
Pavillons à louer, avec jardins privatifs, 4 p., 122 m²
5.910 F CC, 5 p., 139 m²
6.463 F CC. Visitus et renseignements sur R.V. au
60-75-85-12.

MONTMORENCY (95) PAVILLONS A LOUER avec jardine privatifs. 5 p., 115 m². 6.062 F CC. LIBRES DE SUIF. Vinites et rent. sur R.V. au 39-83-75-04.

locations non meublees demandes

Paris ·

TORAT. Poete enseignement das juillet. Tél.: 145-28-67-86, 7, av. Gal-Mén. 93110 ivry-eous-Blois.

CHAUFFEUR GARDE DU CORPS cherche emploi dans tous pays. Ecr. à Azzolial son scren équipé d'un tube son scren éq

VENDS INSTITUT DE BEAUTÉ
12 ans d'exarcice,
5 cabines + bourique,
Prix : 700,000 F + stock.
(16) 56-35-11-06 ap. 20 h.
Possibilité appartement. EXCEPTIONNEL BANKIFUE EXCEPTIONNEL BARKIEUS SUD, magnifique complexes bibalier comprenent s. de conférence et récept. Rest. bar hôtal 90 N-3\*NN, Mura et fonds 25.000.000 F. SOCOFIMORD. 42-76-76-81.

## Economie

### SOMMAIRE

■ Remettant en cause des « pans entiers » de ses théories, le FMI reconsidère son programme d'assainissement des pays en développement (lire ci-dessous).

Le Japon se fait le défenseur des pays nouvellement industrialisés d'Asie

auprès des autres nations riches (lire p. 21).

■ Le conflit de Saint-Nazaire menace la survie du chantier naval. La réaction gouvernementale se fait attendre (lire p. 21).

M. Edmond Maire est décidé à abandonner la direction de la CFDT dans environ un an, mais des problèmes subsistent à l'état-major de la centrale (lire p. 21).

compagnies Les aériennes étrangères ont à se plaindre du fonctionnement du contrôle aérien en France (lire ci-contre).

## Les nouveaux axes du FMI

## Trois lettres d'or dans le catéchisme du Fonds: « C » pour croissance, « S » pour structure », « P » pour pauvreté

Tirant les leçons des difficultés du tiers-monde, aggravées depuis six ans par la crise de la dette, le Fonds monétaire international a remis en cause « des pans entiers » de ses l'économie des pays en développe-ment - l'a ajustement », dans le jar-gon des techniciens —, et introduit trois lettres d'or « dans son catéchisme: «C» pour croissance, . S . pour structure, . P . pour pauvreté», C'est dans ces termes que, de passage à Paris, le lundi 4 juillet, le directeur général du FMI, M. Michel Camdessus, a résumé la nouvelle approche du Fonds. Il veut ainsi m « l'alibi » de certains gouverne-ments qui se cachent derrière la réputation de fauteur de misère, voirs d'affameur, de l'organisation internationale pour en refuser l'intervention. Une tâche délicate, tant les recommandations traditionnelles du FMI - rigueur budgétaire, retour à la réalité des prix on des connaies — est devenu synonyme de déflation d'appauvrissement

Pour M. Camdessus, le simple constat se mêle à la profession de foi pour réfuter une telle vision. Le constat est double. Les pays qui, en proie à des difficultés financières, ont refusé le diagnostic du Fonds, seul garant d'un effort de redressement pour la communauté bancaire internationale, ont été conduits. au bout du compte, à un ajustement sauvage encore plus coûteux en termes sociaux. Il convient en outre de . bien situer les responsabilités :

Le choix des coupes budgétaires. dont saule l'ampleur globale est préconisée par les experts du FMI, constitue une « décision souveraine » de chaque pays. Il se trouve que certains types de dépenses résistent mieux - à cette rigueur jugée indispensable : la sécurité ou la défense voient leurs crédits moins ognés que l'éducation ou la santé. « Les techniques existent » pour protéger les couches les plus démunies des populations, rappelle M. Camdessus. . Financièrement. elles ne coutent pas cher ., la part des plus pauvres étant souvent dérisoire dans le revenu des pays en développement. Leur coût politique est en revanche souvent jugé inac-cessible, puisqu'il s'agit alors de faire porter le poids d'une rigueur accrue sur les classes moyennes et

Ayant renvoyé is balle dans le camp de certains gouvernements, le directeur général du Fonds n'a pas sous-estimé la part du chemin à parcourir par certains experts de l'organisation, qu'il faut mieux sensibiliser à l'impératif de la « croissance » dans la recherche d'un ajustement à long terme passant par une amélioration des « structures ». Il reconnaît également l'insuffisance, voire l'inexistence, d'indicateurs sociaux fiables pour le tiers-monde. Un effort statistique va être mené avec d'autres organismes multilatéraux comme l'UNICEF ou la FAO pour y remédier. Mais, et sans doute estce là la part de profession de foi, une politique d'ajustement bien menée, si elle peut, dans l'immédiat, ageraver la situation de « groupes vulnê-rables », comme le soulignalt une récente étude du Fonds, doit, à terme, améliorer les conditions de vie des plus panyres.

### Un effert statistique

En attendant que ce message gagne, concrètement, en crédibilité, M. Camdessus s'est félicité des résultats du sommet de Toronto. En

dette des pays les plus pauvres, soit en annulant 30 % de leur endette-ment garanti, comme l'a décidé la France, soit en bonifiant les taux d'intérêt, soit en allongeant les délais de remboursement, les principlace « la pièce manquante au dispositif -, celle dont le FMI avait fait sa priorité après avoir lancé, pour ces mêmes pays démunis, un londs d'ajustement structurel à des conditions privilégiées.

Comme pour les pays à revenus intermédiaires, qui cherchent pour leur part à tirer partie de la décote sur leurs dettes, ce nouveau dispositif - crédible - ne permet pas d'espérer un « miracle ». Il offre maigré tout aux pays les plus pauvres un soution qui « ne peut se substituer à l'effort d'ajustement », mais l'accompagne. Un petit pas supplémentaire sur un chemin encore mai connu et dont la vizbilité dépend pour une large part d'élé-ments échappant au contrôle des pays en développement, la crois-sance des pays industriels, l'inflation qu'ils tolèrent, les taux d'intérêt qu'ils déterminent.

FRANÇOISE CROUIGNEAU.

## Face à l'inquiétude des pays industriels

## Le Japon protège ses propres intérêts en defendant les quatre « dragons »

SINGAPOUR

de notre envoyé spécial Objets de critiques de la part des membres de l'OCDE, les quatre « dragons », les pays nouvellement industrialisés d'Asie (Corée, Hongkong, Tai-wan, Singapour), ont trouvé dans le Japon une sorte de « grand frère » pour plaider leur cause auprès des autres nations

Le Japon « se sent le devoir » de parier au nom des quatre « dra-gons » et d'insister sur la nécessité de traiter leur cas dans le cadre des ajustements généraux de l'économi annomiale et non en tant qu'entité
particulière, souligne-t-on au ministère des affaires étrangères à Tokyo.
A Singapour, le «dragon» dont le
niveau de vie est le plus élevé des
quatre, les initiatives japonaises sont appréciées, « Nous n'avons pas de raison d'être mécontents des Japonais tara en ce qui concerne leur présence croissante dans la région que leur attitude vis-à-vis des NPI d'Asie », nous dit M. Ridzwan Dzafir, directeur général du Trade Development Board de Singapour.

### Augmentation de l'excédent commercial ouest-allemand

L'excédent de la balance des opérations courantes ouest-allemandes a augmenté de 22,9 % en avril 1988, par rapport à avril 1987, se stabilisant à 8,6 milliards de DM, indique l'office fédéral des statistiques, sur la base de données provisoires. Ce montant reflète surtout le gonfle-ment du solde excédentaire de la balance commerciale: + 3,3 % par rapport à avril 1987. Il s'inscrit à 9.5 milliards de DM, recouvrant un recul des importations de 18 % en valeur, sensiblement supérieur à la baisse de 13 % des exportations. Cet excédent important marque un coup d'arrêt à l'amenuisement du solde de la balance commerciale qui s'était contracté de 15 % en mars 1988 par rapport à mars 1987. Cette réducdu solde commercial avait entraîné une chute de 45,3 % de l'excédent de la balance des opéra-

Sur les quatre premiers mois de 1988, le solde de la balance commerciale s'est tout de même réduit de 6 % pour revenir à 34,7 milliards de DM, celui de la balance des opérations courantes baissant de 16,5 % pour s'inscrire à 23,2 milliards de DM.

La présence japonaise dans la région est beaucoup plus évidente qu'il y a une quinzaine d'années, qu'il y a une quinzaine d'années, lorsqu'elle suscitait des réactions parfois violentes. Les états d'âme nationalistes ne sont plus de mise. Les pays de l'ASEAN (1) comme les nouveaux pays industrialisés (NPI) d'Asie accueillent à bras ouverts les Japonais. L'interdépendent de les laponais. L'interdépendent de les laponais. L'interdépendent de les laponais. L'interdépendent de les laponais. L'interdépendent de les laponais l'interdépendent de la laponais de l'interdépendent de la laponais d'interdépendent de la laponais dance croissante - voire l'intégra-tion qui se profile - des économies du Japon et des pays de la région, peut se traduire à terme par la créa-tion d'une zone dans laquelle le Japon jouera, ouvertement ou dans l'ombre, un rôle de coordinateur, souligne le directeur de la branche singapourienne d'un institut de rches économiques japonais.

### Manyais servenira de l'avant-guerre

Dans une telle hypothèse, pour-suit notre interiocuteur, les initia-tives viendront moins du gouverne-ment de Tokyo, ce qui raviverait de mauvais souvenirs de l'avant-guerre, que des firmes japonaises implan-tées dans la région qui tissent déjà les mailles de cette stratégie économique. Essentiellement à partir de deux bases : Singapour comme cenire nerveux, rayonnant sur l'ASEAN Djakarta en raison de son poids au sein de cette organisation. Vue de Singapour, une telle évo-lution paraît irréversible. Le Japon cultive des liens avec les pays de la région tant pour développer ses implantations et reconquerir ainsi une compétitivité entamée par valo-risation du yen, que pour assurer la stabilité de ses approvisionnements en matières premières, un quart de

son pétrole provenant d'Asie. Pour leur part, les dirigeants des pays de l'ASEAN ne cherchent plus à faire vibrer la fibre nationaliste lorsque les investissements japonais son présentent : « Il y a deux bail-leurs de sonds potentiels dans la région : la diaspora des Chinois d'outre-mer et les Japonais, com-mente un banquier chinois de Singapour. Ces premiers sont intéressés par des investissements rentables à court terme. Seuls les Japonais peuvent financer du long terme et contribuer à développer une infrastructure industrielle dont la décime invinction. région a impérativement besoin. » Le pays le plus touché par les exportations des NPI d'Asie est à l'évidence les Etats-Unis.

### Des excédents confortables

Le déséquilibre flagrant des échanges a d'ailleurs conduit Washington à retirer, à partir du 2 janvier 1989, aux quatre NPI le bénéfice du système de préférences

généralisées. Le déficit de l'Europe avec les «dragons» tend en outre à s'accroître (il devrait passer de 7 milliards de dollars en 1987, où

10 milliards en 1988). Dans le cas du Japon, la situation est très différente. Non seulement il dégage de confortables excédents dans son commerce avec les «Dragons», mais encore il est en train de faire de la région une sorte d'errièrepays pour sa production. Cela ne manquera pas d'avoir des effets de plus en plus sensibles sur l'économie et la composition des exportations des quatre «dragons» mais aussi, à terme des pays de l'ASEAN.
L'ascendant japonais dans la région ne peut que contribuer à accredire le poids économique des NPI d'Asie.

Comme l'a récenument montré une étude prospective de l'OCDE, les exportations des quatre «dra-gons» représenteront 3,4% du total des exportations mondiales et 9,4% l'année prochaine, se situant alors au mêmo niveau que le Japon. Les investissements japonais renforcent en outre les capacités exportatrices des nouveaux venus, la Thailande ou la Malaisie.

Jusqu'à un certain point, les éco-nomies des NPI d'Asie restent vul-nérables. A Singapour, on déplore les critiques dont sont l'objet les NPI, Le revenu par habitant chez les quatre «dragons » est le tiers de celui des Américains.

de la consommation Dans le plaidoyer pro domo des Singapouriens du Sud, trois argu-ments ae manquent pas d'un certain

 l) la croissance des exportations des NPI reflète un changement dans la composition des achats amériia composition des achais ameri-cains: les composants d'ordinateurs dans le cas de Singapour, les chaus-sures, jouets, automobiles et vête-ments dans le cas de ses voisins, ont augmenté deux fois plus vite que l'ensemble des importations des Frats-Unis:

2) en ce qui concerne la stimu-lation de la demande interne réclamée par les pays riches (comme ce fut le cas pour le Japon les écono-mistes singapouriens soulignent au début des années 80 que la consom-mation des ménages a augmenté huit fois plus vite dans les NPI que dans les pays industrialiées entre dans les pays industrialisés entre 1980 et 1986;

 enfin, sur la question de la ous-évaluation des monnaies des NPI, facteur sur lequel ces pays ont largement misé pour développer leurs exportations, on fait valoir que depuis l'automne 1985 le dollar de Talwan s'est apprécié de + 36%; le won coréen de 25.7%; le dollar sintroversien de 75% (20% en sour gapourien de 7,5% (20% au cours des dix dernières années); seul le dollar de Hongkong, rattaché à la devise américaine per une parité fixe depuis 1983, n'a pas bougé.

D'une manière générale, même si les exportations représentent une part importante de leur PIB et constituent un moteur de leur croissance, elles n'expliquent pas tout. La croissance coréenne en 1987 est due en grande partie à la consommation publique. Celle de Taïwan tient à l'évolution de la consommation et des investissements privés.

Si les NPI présentem des arguments communs dans leur défense contre les attaques des pays indus-trialisés et sont confrontés à des handicaps similaires - concentration des exportations sur certains secteurs et marchés, - ils ne constituent pas pour antant un groupe homogène. Ainsi, Singapour insiste sur la spécifité de son cas. Les autorités sont valoir notamment que l'économie de la cité-Etat est entièrement ouverte et que plus de la moitié des exportations vers les Etat-Unis sont le fait de sociétés américaines implantées sur leur territoire.

En outre, les coûts du travail exprimés en dollars sont largement supérieurs à ceux des autres pays de la région. On insiste enfin à Singapour sur le fait que seulement deux «dragons» (la Corée et Taïwan) posent des problèmes commerciaux à un pays en particoller, qui est leur principal marché, les Etats-Unis.

Il va de soi que les Japonais ont avec les «dragons» un intérêt com-mun. Ils combattent les risques de fermeture des marchés américains ou européens. Sans doute en raison de la délocalisation d'une partie de leur production, les Japonais seraient directement affectés par toute limitation à l'accès des marchés occidentaux par les NPI. Ils se défendent donc en se faisant l'avocat des «dragons». Et ceux-ci n'ont guère d'autre choix que d'être soli-daires de leur puissant voisiu, quelles que puissent être à terme les contraintes qui découleront d'une dépendance accrue de leurs économies envers les entreprises nippones. PHILIPPE PONS.

(1) Association des pays du Sud-Est asiatique comprenant Brunet, l'Indoné-sie, la Malaisie, les Philippines et Singa-

• RECTIFICATIF. - Une erreur de transmission nous a fait orthographier de manière érronée le nom du directeur-général de la Banque des Règlements Internationaux, M. Alexandre Lamfalussy, dans le « chapeau » de l'entretien accordé par M. Miguel Boyer sur l'Europe monétaire, dans le Monde du 5 juillet. M. Lamfalussy voudra bien excu-

## -BILLET -

## Embouteillages aériens La colère des compagnies étrangères

étrangères qui desservent la France ne sont pas du tout satisfaites du fonctionnement du consola aénen en France. Elles se plaignent de ne pas être informees convectament des perturpations et de ne jamais savoir si elles clowent favo monter lessis passagers à bord de toute excuses pour le retard. Les embouteillages aériens du pre-mier week-end de juillet donnent à ce mécontentement une actualité particulière, que souligne M. Antonio Sobral, directeur d'Air Portugal et président de l'Association des représentants des compagnies étrangères en France (ARC).

Les compagnies aériennes

« La situation est préoccupante, nous a-t-il déclaré. Il y va de notre crédibilité vis-à-vis de nos passagers. Nous sommes dans l'ignorance de données essentielles pour eux. Une grève des électroniciens était prévue pour le 1º juillet : c'est un ami de l'Association internationale du transport aérien (IATA) de Genève qui m'a prévenu, et ce n'est qu'un jour après cet avertissement, que les autorités francaises m'ont avisé. Quand nous demandons au contrôle de nous dire si nos avions pourront partir à l'heure, nous tombons sur des lignes saturées. Ensuite, les personnes que nous avons au bout du fil nous donnent des informations imprécises. Certaines foie. elles nous annoncent deux heures de reterd pour un vol mois. D'autres fois, elles nous répondent que nous pouvons partir dans les quinze minutes si

ment, impossible ! La direction rie l'avvation civile dit qu'elle fai le maximum, mais qu'elle est dentiques à caux dons soutte treita l'Europa. Je suis au regra de dire qu'en France les compegnies sont mains informées

A cette colère, M. Daniel l'enenbeum, directeur général de l'aviation civile, répond qu'il n'est pas possible, pour cause d'ordinateur, d'availtager les vols réguliers. Le premier avion décoller, « Je cross que les comosomes devraient s'adresses directement au directeur de la navigation adrienne, suggère-t-il. il serait souhartable aussi qu'eller participant aux travaux de la celluie de crise que nous mettons en place les jours de pointe de tra-

Section 25

1000

 $(x_1,\dots,x_{n-2n})_{n}$ 

C 支援 → 1 (1)

 $\mathcal{F}(\mathcal{X}) = 1$ 

Share a grade

Theorem and a

State of

territoria de la compresión

State of Greek

AP T 4 2 3 - 21 T4, 170 Talanguer de la merchanis

E 1 10 12 20 20 20 110

Ministra

چې د څاره او ا

title git it day in the constitution of

4-14

Les retards des décollages augmentent régulièrement. On dénombrait, au début de l'année, 1 % de vois partis de Paris avec plus de trante minutes derate % on mars. 12 % on avril et 9 % en mai. Si cette tendance es confirmais, les commandants de bord risqueraient de décoller de plus en plus en procédure e à vue », c'est-à-dire sans l'assis tance des aiguilleurs du ciel. Histoire de clamer le mécontentsment des passagers et d'économiser des dépenses zéroportuaires à leur compagnis. Mais le sécurité des vois n'y trouvers pas forcément son

ALAIN FAUJAS

## La réforme des abonnements

## La SNCF et les associations d'usagers parviennent à un accord

La direction commerciale vovapenrs de la SNCF et le comité de iaison des associations d'abonnés du chemin de fer (CLAAC) sont parvenus, le lundi 4 juillet, à un accord sur la réforme des abonnement souscrits pour des trajets domiciletravail dans un rayon de 200 kilomè-tres. Le CLAAC avair commencé à adresser les chèques d'abonnement au ministre des transports pour le convaincre d'arbitrer leur différend (le Monde du 5 juillet).

La SNCF voulait remplacer les droits d'inscription versés une fois pour toutes par le paiement d'un coupon annulé représentant une mensualité et demis de l'abonne-ment. Le CLAAC s'opposait à cette modification. Aux termes de l'accord, la SNCF accepte de ramener, à compter du le soût, le surcoût annuel à 40 % de son projet initial et d'en étaler le paiement sur douze mois. A titre d'exemple, cette modi-

fication portera l'abonnement mensuel de 767 F à 800 F pour un titre de circulation en deuxième classe entre Rouen et Paris.

La SNCF et le CLA convenues de se retrouver, au mois d'octobre, pour discuter de la mise en piace d'un véritable titre de transport régional domicile-travail.

 Un métro français pour Taïpah. — La protocole d'accord pour la réalisation à Taïpeh (Taïwan) du métro sutomatique français VAL de Matra a été signé, le 25 juin, par les voit la réalisation, d'ici à cinq ans. d'una lione de 12 kilomètres de long. isionnée par treize stations et dessarvie par une centaine de voitures iden-Chicago. Le montant du contrat pour Metra s'élève à 1,5 milliard de

## Le rapport de la Cour des comptes est rendu public

Le rapport 1988 de la Cour des s, remis la semaine dernière M. François Mitterrand par M. André Chandernagor, premier président de la Cour, devait être rendu public, le mardi 5 juillet, en fin de soirée. Le rapport, qui a également été déposé à l'Assemblée nationale et au Sénat, comprend deux cent soixante-six pages divisées en quatre parties et une annexe : Etat et établissements publics nationaux; collectivités territoriales et établissements publics locaux; protection sociale; entreprises publi-

tendance amorcée il y a quelques pourtant pas perdu son piment.

années, met davantage l'accen qu'autrefois sur les problèmes posés par l'utilisation des fonds publics que sur les anecdotes surprenantes et souvent choquantes auxquelles la Cour nous avait habitués. On pense notamment à la construction abandonnée du phare d'Ouessant pour lequel 160 millions de francs ont été dépensés en pure perte..., le tiers de l'indemnité accordée par le tribunal de Chicago aux víctimes de la marée noire de 1978. La publication dans nos colonnes, à partir de demain, de quelques morceaux choisis, mon-Le rapport 1988, confirmant une trera que le rapport de la Cour n'a

### **ÉVOLUTION DES COUTS UNITAIRES** DE MAIN-D'ŒUVRE



Le blocage des salaires en 1982 par le gouvernement Mauroy puis l'évolution extrêmement modérée qui a suivi out permis à la France de ralentir nettement la progression de ses coûts unitaires de main-d'œnvre. On voit que ceux-ci progressent maintenant plutôt moins vite que dans les autres grands pays industrialisés, ce qui est un gage de compétitivité

aire à la CPDI

69.4 The management of the second



• Le Monde & Mercredi 6 juillet 1988

## Economie

Embouteillages aériens colère des compagnies étrangères

IN OUR COCOSTYPAT IS e more per ou tour stilleis functioningment du eitien en France. Elles the de the pas size unformediament des perturt de ne jemes saver si with feare stonier learn n d bord de toute bet yenn bradeuten gine pour le reterd. Les end de juillet donnent Militarit une actueulière. Que souligne 10 Sobrei, directeur

en des représentants dien standare eu a tra déciera. # y un debutte vie-t-vis cie ere. Nous sommer sour our Une grave Mit : c'est un ami de wiren HATAL de his prevenu, or co

e les autorités tran-aves. Quand nous s'agrerdie de nous one pourront partir a tambone pur des s. Sneuto, les per-tus svons au bout ment due informa-M. Certaines foic. and pour on val aims shaue des for, alles nous MOUS DOUVENS Men minutes of

a réforme des abonnements

rviennent à un accord

AC) mail par

es who from iontant has

part farmous and THE PART HE STATE OF THE PARTY AND # whise the same of the same East your year and a select the **通過資料は近年**に 1975年

the the general areas of a court party CANADA BARRET & A PERSON OF The public construct de premiert A Minist Gentle of Color hale he AND THE WE EARS OF LOTE LIMIT

mos deux cent cinquante passe ambarquent immédiale la difection de l'accident mais qu'elle la confrontee à des rimboutelies à dies rimboutelles à confrontee à des emboutedisse manifestes à ceux dont soute l'Europe Je surs au fest de dra qui en France les conse prices sont moins informée, maltaurs, p

A cette colore, M Danie A cette colore, répond que d'avantager le possible, pour can vols réguliers. Le premier le prête à partir sans le premier au décoler, a de crois que les can décolers de l'avantager le partire d'existent sur d'avantager le partire d'existent de l'avantager Underson Schledule endleich Il seran southantable aussi qu'es begrecheut give tr'it you de d'ét has the Crise due nous metions of position of the position of

Las retards des décolage Les retards des décollage sugmentent régulierement. Il dénombrait, au début de l'amé t % de vols partis de Pars au plus de tronte minutes dereit 6 % en mais, 12 %, en avri et an mais. Si cette tendance 9 % an mai. Si cette tendinos a conformati, tes commandam d bord requeraent de decole à plus en plus en procédue ( voe s. C'est A-dire sans (350) tore de cierrer le méconime ment des passagers s d'aconomicer des departs seroportuaires à leur compage Aleis la securité des vois ne trouvers pas for:ument se

ALAIN FAULAS

et les associations d'usagen

the de to be a post pour de concelar or en accuser a the SNOT REPORTED Tacteber pour antient at the . Place Que content of the Indiana telemente de la constitución

· Un metro français par le Middle Control of the ∮ **Mater a s**ters gile i ki Zhio e pres Without the way to the company of the trail is resentation in a warson make a make of white legate the first of the states lifement de patentinos para esperar la contra the de teams

A temperature of temperature of the temperature of t

l de la Cour des comptes it rendu public

#Marks are proved to a contraleguel reach Maria Paris Company Posterio te accessor and the ter-Without and a main more the twin in the same Man (Albumara, 2 quelque merces de la frang dur in 1935's Southern terr Le . c. **補書 COUTS UNITAIRES** WHI-D GUYRE ROYAUME UN

SOCIAL Turbulences estivales à la CFDT

## M. Maire pourrait quitter ses fonctions d'ici un an

La succession de M. Edmond Maire à la tête de la CFDT, où La succession de M. Lamond Maire a la lete de la Cl'D1, ou il se trouve depais 1971, est pour l'essentiel réglée (le Monde daté 12-13 jain). Lors de la réunion du bureau national (composé de trente-neuf membres), qui s'est tenne da 14 au 16 juin, M. Jean Kaspar a été largement éta, par 31 voix sur 34 votants, comme dauphin en titre de M. Maire. Au prochain congrès confédéral de Strasbourg, en novembre 1988, M. Kaspar devrait devenir secrétaire général adjoint. Lorsqu'il prendra ensuite ses fonctions de confédèral en titre, aurès le dénort offectif de M. Maire. secrétaire général en titre, après le départ effectif de M. Maire, Mª Nicole Notat, qui lui avait fait concurrence pour ce poste de numéro un, devrait devenir, à son tour, secrétaire générale adjointe. Cette dernière proposition a été ratifiée par l'actuel bureau national par 28 voix sur 31 votants.

Lors du bareau national des 14 au

n'a donc pas été acceptée. Elle sus-cite aujourd'hui quelques remous.

Ainsi, lors du congrès de la région Rhône-Alpes, qui s'est tenn récem-ment à Grenoble, M. Robert Mou-

nier, le secrétaire régional, a souli-gné: « On ne réglera pas les problèmes politiques par l'exclu-sion. La commission exécutive ne

doit pas devenir un lieu de concilia-bule monolithique. >

La place

de M. Héritier

La question de la place future de M. Héritier devrait être tranchée

lors du prochain bureau national des

31 août et 1º septembre - entre la traditionnelle université d'été et la

conférence de « rentrée » de

Mile Notat le 13 septembre.

M. Maire voudrait trouver une solu-

tion pour éviter que le question ne soit soumise à l'arbitrage du

congrès, où M. Héritier, fort de l'appui d'un plus grand nombre

d'organisations, pourrait imposer

en effet, deux sortants sont « par-

lement plus important...

sérénité... totale.

Marie-Christine Foir

Même s'il avait manifesté à l'origine ses préférences pour Mª Notat, M. Maire accueille de tels résultats avec sérénité, convaincu aujourd'hui que M. Kaspar est le seul à pouvoir recueillir le consensus interne néces-saire. Il est tellement serein qu'il envisage d'abréger le plus l'« interrègne » qui suivra le congrès de Strasbourg et de démissionner dès juin 1989 ou de moins durant l'été qui suivra. M. Jean Kaspar pourrait donc se trouver aux commandes de la CFDT d'ici un an. Mais la situation interne n'est pes pour antant tout à fait pacifiée.

M. Maire qui ne s'est jamais trouvé avec une commission exécu-tive – le « gouvernement » de onze membres de la CFDT – vraiment homogène souhaite que sen succes-seur soit entouré, hui, d'une équipe dont l'homogénéité se puisse pas être mise en doute. Un von que semble partager M. Kaspar. Ainsi, lors de la dernière réunion du bureau national, M. Maire a proposé le départ de la future comm exécutive, qui sera élue en novembre 1988, de M. Pierre Héritier, qui, an sein de l'actuel « gouvernement » cédétiste, fait figure de « mouton noir », en apparaissant comme le porte-parole de l'aile gauche.

Lors du congrès de 1973, M. Héritier, alors socrétaire régional de Rhônes-Alpes, avait défendu une contribution - regroupant les opposants à la ligne de M. Maire. Depuis cette date, il s'est à son tour « recentré », mais il plaide toujours pour que la centrale ne sacrifie pas

• Evacuation de deux gré-vistes de la faim ordonnée à Cláon, - Le tribunal de grande inetance de Rouen, asisi en référé par la direction de l'usine Renault de Cléon (Seine-Maritime), a ordonné, le lundi 4 juillet, l'évacuation de MM. Jean-Paul Lhuillerie, quarante deux ens, et René Lefrançois, trente ans, qui font depuis lundi 27 juin la grève de la faim dans une caravane install dans l'enceinte de l'usine. Licenciés pour motif économique, ils ont refusé les propositions de dépert volontaire avec indemnité ou de conversion faites per la direction. Un troisième ouvrier avait commencé une grève de la faim le 27 juin, mais l'a cessée après une entrevue avec les responsables de la reconversion des licenciés. Les 131 autres licenciés ont accepté les propositions de la direc-tion. La CGT soutient les deux gré-vistes tout en regrettant cette forme d'action « dangereuse pour la

Trois semaines de grève aux chantiers navals de Saint-Nazaire

## Un conflit disproportionné et dangereux

Disproportion et danger. Tels sont les deux mots qui viennent à l'esprit à propos du long conflit qui, depuis plus de trois semaines, paralyse la production des chantiers navals de Saint-

Pour améliorer leur compétitivité, à un moment où le carnet de commandes, bien que regarni, n'est pas suffisant pour assurer le plein emploi de toutes les catégories de salariés de l'entreprise, la direction a décidé la mise en congé de conversion de cent trente-cinq métallos, appliquant de la sorte une méthode qui, depuis mars 1984 — date du plan Lengagne, alors secrétaire d'Etat socialiste à la mer, — a permis le départ de quelque deux mille cinq cents salariés à Saint-Nazaire et à Nantes, aux chantiers Dubigeon anjourd'hui fermés. Cent trente-cinq sur quatre mille huit son projet de transformation de la société sur l'autel de l'adaptation du 16 juin, la proposition de M. Maire

naturellement refusée par le principal intéressé – a été combattue et trente-cinq sur quatre mille huit cents personnes : le chiffre, en soi, ne paraît pas tel qu'il justifie un conflit social dur, émaillé d'inci-dents parfois violents.

La direction d'Alsthom n'est pas disposée à céder, et affirme qu'elle ne reviendra pas sur son plan de supne reviendra pas sur son plan de sup-pression d'emplois. « La procédure des congés de conversion expire fin juillet, et nous voulons profiter des dispositions qu'elle implique, déclare M. Alain Grill, directeur général de la division navale d'Als-thom. Pas question de s'engagar à reprendre un jour les salariés en congés de conversion. Comment voules-vous qu'on sache quel sera le volume de notre carnet de comvolume de notre carnet de com-mandes dans six mois, dans un

Du côté des syndicats, la même attitude intransigeaute prévaut :
« La direction doit retirer son plan. » En réalité, les responsables de la CGT, de la CFDT et de FO veulent mettre à profit le retour au pouvoir des socialistes pour exiger un *- coup d'arrêt -*, ou plus simp ment une « pause » dans la « dégria-golade » qui, dopuis plusieurs années, fait des chantiers navals français une industrie quasiment sinscrée... sauf, précisément, les deux « novaux » qui résistent : deux noyaux qui résistent : l'usine de Saint-Nazaire et les Ate-liers et chantiers du Havre, spécialisés, eux, dans les paquebots à voile et les navires de moyen tonnage.

Pour l'heure, trois hypothèses sont envisageables. Première hypothèse : M. Maire obtient le départ dès novembre 1988 de M. Héritier, qui L'ancien ministre de l'industrie avait demandé, l'an dernier, un audit sur la productivité du grand chantier de la basse Loire. Toute serait alors accompagné par un antre « ancien ». Cela permettrait à M. Maire de ramener, comme il son-haite, la commission exécutive de onze à neuf membres. Actuellement, commande, et donc toute survie de l'entreprise, est directement fonction (en France c et M. Loic Richard, - mais ils pays europécns) des subventions seront remplacés par deux candidats proches de M. Kaspar – M. Alain Chupin (énergie) et M. Jean-René Masson (santé). Deuxième hypo-thèse: M. Héritter serait maintean à que l'Etat et les collectivités locales et régionales hi apportent. Des aides qui doment lieu, de la part des fooctionnaires, industriels, arms-teurs, banquiers, flus locaux, à des montages extrêmement complexes la commission exécutive sculement pour essayer de contourner la poin-tilleuse vigilance des autorités de jusqu'au départ de M. Maire, qui scrait alors l'occasion d'un renouvel-

Or les chantiers de Saint-Nazaire, Enfin, troisième hypothèse : malgré des efforts considérables accomplis depuis qua-M. Héritier réussit à conserver sa tre ans, affichent encore une produc-tivité inférieure de 15 à 20 %, pour les navires classiques (pétroliers, cargos, porte-conteneurs), par rapplace, quitte à jouer au sein du futur « gouvernement » de M. Kaspar le rôle de l'« opposant » ... L'été ne sera pas de trop pour chercher le comport aux entreprises britamiques (pour le coêt des salaires et les Charges sociales) en allemente promis permettant à la succession de M. Maire de se déronler dans une rges sociales), ou allemandes (coût des approvisionnements et nombre d'heures de travail pour MICHEL NOBLECOURT.

construire un navire), et bien supérieure par rapport aux chantiers espagnols, qui bénéficient d'importantes subventions publiques. C'est d'ailleurs aux chantiers de Cadix que la Compagnie nationale de navigation (groupe Worms), sortie du «rouge» en 1987, vient de commander, il y a quelques jours, un deuxième pétrolier de 140 000 tonnes.

### Le silence des pouvoirs publics

Les syndicats sont encouragés dans leur action par le relatif redressement de la situation des chantiers de Saint-Nazaire. Les séquelles de la fermeture douloureuse de Dubigeon appartiennent an passé. Les deux derniers sites du concurrent NORMED (La Seyne et La Ciotat) seront définitivement rayés de la carte dans quelques semaines, le nouveau gouvernement a'ayant laissé aucun espoir aux métallos de Provence. Ainsi, le prestigieux chan-Provence. Ainsi, le prestigieux chan-tier de Penhoët reste-t-il l'ultime sur-vivant de l'âge d'or. En 1987, le chif-fre d'affaires de la branche navale d'Alsthom a dépassé 2,5 milliards de francs (contre 1,3 en 1986), et les commandes carregistrées 3,6 mil-liards (2,6 milliards en 1986). Le jour même oû était livré, fin décem-bre, le plus grand paquebot du monde à un groupe d'armateurs américano-norvégiens, un autre paquebot de croisière était com-mandé par l'un de ces armateurs. Et mandé par l'un de ces armateurs. Et les néaociations sont bien engagées

Le conflit actuel apparaît dans ces conditions, à la fois dispropor-tionné et dangereux pour la survie du chantier. Grèves, manifestations, saccage de locaux ne sont pas de nature, dans un climat de concurrence mondiale exacerbée, à conforchantiers de l'Atlantique.

Le blocage entre la direction et les syndicats est tel qu'on se les syndicats est tel qu'on se demande ce qui justifie encore le silence des pouvoirs publics, pourtant directement concernés (sur le plan financier, notamment) par l'avenir du chantier — même si Alsthom est une entreprise privée — et d'une région particulièrement touchée par le chômage. Et les ministres ne manquent pas : MM. Fauroux et Chérèque (industrie et reconversion), Chevènement (défense), car la commande de six (défense), car la commande de six régates pour la marine nationale n'est toujours pas confirmée, Mel-lick (mer), Soisson (travail et emploi), et Evin (solidarité nationale) qui, avant d'être nommé ministre, a été réélu député de la cir-conscription de Saint-Nazaire.

## FRANÇOIS GROSRICHARD.

● Fin de la grève aux Mines de potasse d'Alsace, — En grève depuis la 30 juin *(le Monde* daté du 3-4 juillet), les salariés des Mines de potasse d'Alsaca, à Mulhouse, ont décidé de suspendre leur mouvement jusqu'en septembre. Le mardi 4 juillet, un seul puits, bastion de la CFDT, était encore en grève alors que ceux où la CGT et la CFTC sont majoritaires reprenaient le travail. Les négociations salariales avec le prési-dant du directoire, M. Paul Prévot, ont échoué. Les prochaines rencon-

### **AFFAIRES**

Pour la deuxième année consécutive

## La Poste a été excédentaire en 1987

Après des décennies de pertes, la Poste française a affiché, en 1987 comme en 1986, un bénéfice. D'un montant nettement plus substantiel que celui de l'année précédente (2,5 milliards de francs contre 134 millions en 1986). Cet excédent résulte d'un double mouvement : une hausse de 1.6 % des recettes et une baisse analogue des charges. Pour simplifier, les services financiers tirent les résultats vers le haut, avec 4,3 milliards de bénéfices dus à la Caisse nationale d'épargne, tandis que la presse, pesant pour 3 mil-liards de francs, tire ceux du cour-

Les produits d'exploitation (essentiellement le courrier) sont en progrès de 6 %, à 43 milliards de progrès de 6 %, à 43 milliards de francs. Et ce, malgré le blocage du prix du timbre depuis le 1º août 1985. Le volume du trafic s'est acert de 5 %, portant sur 17,2 milliards d'objets. Les nouveaux produits (gamme publiposte) font de bonnes performances avec des taux de croissance allant de 16 % à 20 %. de croissance aliant de 16 % à 29 %.

Du côté des services financiers, on retrouve les des services imanders, on retrouve les des équilibres structu-rels de la poste : l'exploitation des comptes chèques postaux (CCP) reste déficitaire de 5 milliards de francs environ, et celle des mandats de 1 milliard. A l'inverse, la Caisse nationale d'épargne bénéficie des effets favorables de la conjoncture sur son portefeuille et affiche un excédent d'une dizaine de milliards le francs en 1987. Giobalement, les sctivités (inancières inscrivent un bénéfice de 4,3 milliards environ.

La Poste justifie les pertes d'exploitation des CCP par la rémunération trop (aible (3 % en 1987) versée par la Caisse des dépôts sur les fonds qui lui sont confiés. En revanche, la situation semble plus préoccupante pour les mandats : leur mauvais état financier (1 milliard de pertes) est dû à une baisse fixes demourent inchangés. Le volume des mandats en circulation a encore baissé l'an passé, pour tomber en dessous de la barre des 100 000, soit une baisse de 4,5 % en un an et de 30,2 % en cinq ans. I es 63 milliards de france de chif-

fre d'affaires pour 1987 (soit une hausse de 5,7 % en un an) placent la Poste su rang de troisième entreprise publique en France. Ses bounes performances, qui se sont accompagnées d'une réduction de 3 042 emplois (ramenant les effec-tifs à 308 552 personnes) et de la fermeture de 98 buresux de poste permis de rembourser une petite partie de sa considérable dette : celle-ci a été ramenée à 39,4 milliards de francs contre 42,2 milliards un an plus tôt. Un boulet qui génère 4 milliards de francs de frais financiers par an. Si elle se comporte bien mieux que son homologue onest-allemande (le Monde du 5 juillet), la Poste française a encore du chemin à percourir avant d'être totale-

F. V.

Sur une plainte du Conseil national du commerce

## Le GIE Carte bancaire est accusé d'entente par le Conseil de la concurrence

La guerre des cartes de paiement comme l'avaient tenté le Crédit agrise rallume : sur une plainte du Conseil national du commerce (CNC) déposée il y a dix-huit mois, un rapport du Conseil de la concurrence accuse tout net le GIE Carte bancaire de pratiquer une entente caractérisée. La saisine du Conseil national du commerce, effectuée au cœur de la bataille entre la distribution et les banques sur le problème sénéral des cartes de crédit, accosait les banques d'imposer une tarification uniforme, avec des clauses limitatives, le tout au sein d'un véritable monopole.

Le rapporteur du Conseil a repris une part appréciable de ces griefs en considérant, d'abord, que le GIE Carte bancaire exerce une sorte de monopole sur son propre marché, qui est différent de celui, très segmenté, des autres cartes comme l'American Express on les cartes spéciales du grand commerce.

Surtout, sur le point le plus brûlant, à savoir la tarification des services rendus, c'est-à-dire les ristournes payées par les commerçants, le rapporteur estime qu'il y a en entente entre les banques. Ces der-nières ne peuvent abaisser leurs tarifs sans l'antorisation du GIE, qui ne la donne pas plus qu'il ne permet à ses adhérents de signer des accords particuliers avec la distribution.

cole et les centres Leclere.

Il propose donc d'ouvrir le GIE et de réviser le mode de tarification. pour devantage tenir compte des investissements de la distribution dans l'informatique et le traitement des opérations. Cette révision sonnerait le glas de la tarification uniforme, les commissions versées par la distribution pouvant être négociées librement. Si le Conseil de la concurrence suit son rapporteur, ce qui est vraisemblable, le GIE Carte bancaire, qui regroupe tous les étamillions à ce jour), risque, sinon d'éclater, du moins de revoir toute sa politique.

HÔTEL DU RHÔNE GENÈVE

Confort raffine. 2 restaurants renommé. Grand parking pricé.

Centre ville, au bord du Rhône

1, qual Turrettini TNL41/22/31 9831 Tx 22213 HRNO CH Fax 324558

# PARISEMARSEILE

AIR FRANCE VOUS AMÈNE 2 FOIS PAR SEMAINE A MARSEILLE

sous numéro de vol Air Inter assuré par un avion et un équipage Air France

epuis longtemps déjà Air France innove en LEurope. Pour permettre aux hommes d'affaires des grandes villes françaises de gagner encore plus facilement les métropoles européennes. Air France fait un pas de plus et innove aussi en France.

La nouvelle liaison Paris-Marseille en est un exemple. Deux vols sont prévus par semaine:

Au départ de Paris, le mardi et le vendredi à 21 h 15.

Au départ de Marseille, le mardi et le jeudi à 6 h 30. Renseignez-vous dans votre agence Air France ou chez votre Agent de voyages.



### M. Jérôme Seydoux accepterait de vendre sous conditions ses actions d'Air Inter à Air France

M. Jerome Seydoux, PDG des Chargeurs, le principal actionnaire de la compagnie aérienne UTA, vient de faire progresser le débat sur la réorganisation du transport aérien français en proposant de céder ses actions d'Air Inter à Air France.

On sait qu'UTA et Air France se trouvent pratiquement à parité, aux alentours de 36 %, dans le capital d'Air Inter, compagnie qui détient le monopole des dessertes intérieures. Elles se disputaient en France l'association avec Air Inter, tout comme elles se querelleient en prime universe des se querelleient en riverse par les se querelles se querelleient en riverse par les se querelles se querelle en les se querelles se querelles se querelles se que en les se que en les se querelles se querelles se que en les se querelles se querelles se que en les se que elles se querellaient au niveau inter-

### Suez et ses alliés vont reclasser les actions de la Générale de Belgique

Après l'accord conclu avec M. De Après i accerd condu avec M. De Benedetti et le rachat de la majorité de ses parts (de 47 % il passe à 16 %). Suez et ses alliés belges ont fait savoir, le lundi 4 juillet dans un communiqué, qu'ils détenaient « environ 30 % » des actions de la Société Générale de Belgique (SGB). Afin de s'en assurer a par (SGB). Afin de s'en assurer a un (SGB). Ain de s'en assurer « un contrôle clair et pérenne », ces actions vont être reclassées. Au terme du processus, c'est la société holding Erasmus Capital qui en détiendra 40 %, l'autre holding, la 'Sodecom, réduira progressivement sa part en en cédant des fractions « à des partenaires internationaux » (on évoque le nom de M. Robert (on évoque le nom de M. Robert Maxwell à ce sujet), et en réintro-duisant des titres en Bourse, auprès du public belge et euro-péen ».

Sodecom sera, à terme, contrôlée par Suez à 51 % (contre, actuelle-ment, 37 %, et 22 % par les Assu-rances générales).

Erasmus, constituée le 1ª avril par les partenaires belges (Assurances générales, Nagelmakers, Lessius, Imofo), verra aussi son capital remodelé par des apports de titres : Suez d'un côté, et les AG et leurs associés belgo-luxembourgeois de l'aure, en détiendront une minorité. C'est Sodecom, contrôlée par Suez on l'a vu, qui fera l'appoint, et donnera donc au total une position de contrôle direct et indirect majori-taire au groupe français. Néan-moins, ses allies seront d'un poids non négligeable, et le communiqué insiste sur l'ancrage belge » de l'actionnariat.

M. Jérôme Seydoux, PDG des national sur la desserte de New-York, toujours monopolisée par Air

> Dans un entretien paru dans la Tribune de l'Expansion du 4 juillet, M. Jérôme Seydoux prend position sur ses sujets : • Jai souhaité un moment pouvoir créer, sace à Air France, autorisée à faire du trans-France, autorisée à faire du trans-port intérieur, une compagnie regroupant les forces d'Air Inter et d'UTA (...). Mais ce schéma ne passe pas sur le plan psychologique dans le contexte français actuel : Air France est très attachée à disposer d'un réseau français d'apport de clientèle. UTA, sysmétriquement, a besoin de lignes européennes de rabattement sur ses vols longscourriers. Dès lors, nous serions prèts à vendre à Air France notre participation dans Air Inter, à condition de recevoir toutes garan-ties pour développer aujourd'hui et demain le réseau UTA selon ses besoins. »

Air France a réagi à ces déclarations en rappelant son souci qu'Air Inter demeure autonome. Laissant au gouvernement le soin de trancher les principes d'une telle concentration, la compagnie nationale étudiera le prix de vente des actions d'Air Later proposé par UTA.

 Accord Matra-Telettra sur le radiotéléphone numérique paneuro-péen. — Matra Communication vient de signer avec Telettra (filiale de Fiat) un accord sur le développe-ment des équipements fixes du futur radiotéléphone numérique paneuro-péen, qui verra le jour en 1991. Cet accord prévoit un développement commun des émetteurs et récepteurs radio et la participation de Telettra dans le développement du sous-système radio basé sur la technologie de Matra Communication.

Matra a conclu dans le passé un accord avec le suédois Ericsson sur la partie commutation avec le réseau téléphonique. Il a également passé un accord avec le britannique Orbitel sur la commutation radio. L'accord avec Telettra porte égale-ment sur la commutation radio (mais pour d'autres parties) et sur les stations radio. Dans la commutation radio, les trois groupes feront donc des éléments en commun, mais

- AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

Après réalisation de la fusion avec Immindo SA, les chiffres significatifs de la

capital social: I 014 307 000 F:

- capitaux propres : 1 676 255 000 F;
- nombre d'immeubles : 93 compte tenu des opérations en cours d'achèvement ;
- nombre d'appartements : 6 563 ;
- surfaces d'habitation : 411 700 m² habitables ;

surfaces o mantación: 1417 /00 in matriciales;
 surfaces commerciales: 146 600 m² utiles;
 recettes locatives prévisionnelles pour l'exercice 1988 : 360 000 000 F dont 42 % provenant de loyers des surfaces commerciales;
 valeur vénale du patrimoine : de l'ordre de 7 milliards de francs.

Depuis le début de l'exercice, la société a vendu :

95 appartements et 44 compromis de vente signés, répartis sur 10 immeubles ; l'ensemble immobilier des Bougimonts aux Mureaux (78) comportant 204 loge-

- 6 756 m² de locaux d'activités à Sarcelles (95).

tir de novembre prochain, l'application de l'indice INSEE,

Elle a acquis un immeuble à usage de bureaux de 6 000 m² réels, 20, rue de la

L'application, à partir de novembre 1987, des dispositions de la loi Méhaignerie a permis à la société de procéder au renouvellement de I 313 baux et d'obtenir des locataires, dans 95 % des cas, un accord spontané sur les nouveaux loyers dont l'augmentation moyenne étalée sur trois années atteint 20 %, à laquelle s'ajouters, à par-

Giobalement, la commercialisation des nouveaux immembles commerciaux et d'habitation, construits ou acquis, dont la livraison s'échelonne de juin à la fin de l'année 1988, atteint les deux tiers des surfaces en cours d'achèvement. Les prévisions de résultat courant de la société, au titre de l'exercice en cours, après fusion, permettent d'envisager une progression sensible du dividende.

— (Publicité) -

## AFFAIRES D'ÉLÉGANCE ...A SAISIR

Le CLUB DES 10 et le CLUB DAVID SHIFF sont deux adresses qui se chuchotent entre hommes de bon goût, amateurs de vêtements chics et de bonnes affaires.

Animées par David Shiff, cas deux boutiques offrent un grand choix de vêtements griffés, de saison, entre 30 et 50 % moins chers qu'en boutiques tradition-

Pour ce printemps-été, M. Shiff a rassemblé la plus grande collection de costumes en Super 100, cette pure laine vierge superfine qui donne un tissu ultra-léger, seyant et agréable à porter été comme hiver, dont le seul défaut est son prix élevé.

Mais au Club des 10 et au Club David Shiff, le luxe n'est pas cher : les vestes, pantalons et cos-tumes en Super 100, griffés, sont à des prix très sages.

De plus, pour fêter l'arrivée du soleil, David Shiff offre une promo-tion très spéciale à ses clients : deux costumes griffés en Super 100 pour 4995 franca. Soit pratiquement deux cos-tumes pour le prix d'un seul ailleurs ! Avec, en prime, un petit cadeau bien pratique.

Au Club des 10, il laisse deux costumes de marque pour 2 500 F. Et une autre formule qui a fait ses preuves: 1 pantalon gratuit d'un grand tailleur italien pour tout achat

David Shiff, 4, rue Marbeuf, Paris-8 (1 étage). Club des 10, 58, Fg-Saint-Honoré, Paris-8 (1 étage) Ouverts tous les jours, dimanche inclus.

## NEW-YORK, 4 juliet

Tous les marchés financiers et com-merciaux américains out chôné, le lundi 4 juillet, à l'occasion de la fête de l'Indépendance.

## OMAN

Pas de Bourse avant la fin de l'année

Créée per décret du saltan Qabous le 21 juin dernier, la Bourse d'Oman no sera pas opérationnelle avant la fin de l'année, indique-t-on dans les milieux financiers du pays. Il fandra à peu près six mois, à partir de la publication du décret, pour mettre en place les mécanismes techniques de la Bourse, ont ajouté ces sources. La création de cette place boursière permettra de relancer l'économie du sultant. — (AFP.)

## **JAPON**

### Les règles anti-initiés : un écran de fumée ?

Les sociétés de Bourse japonaises ont adopté de pouvelles règles en vue de cumbattre les délits d'initiés. Mais de nombreux analystes les considérent d'ores et déjà comme un nonévénoment « à la japonaise », destiné à établir un rideau de fumée amour de la Bourse de Tokyo. Ces règles, élaborées par la profession pour être présenties au Parlement japonais, out principalement pour but de mettre un frein aux critiques de l'étranger et d'améliere l'image internationale de la place financière de Tokyo.

De nombreux analystes estiment, en

place financière de Tokyo.

De nombreux analystes estiment, en effet, que l'usage largement répandu d'informations privilégiées est un phénomène inhérent à la Bourse de Tokyo, qui sera très difficile à éliminer. Ces nouvelles règles dressent une liste d'exemples spécifiques de délits d'initiés et préconsent des mesures pour renforcer la confidentialité. Mais seurs détracteurs font valoir que ces mesures, ainsi que la loi qui devra être votée avant un an, ne premient pas en compte les activités boursières des hommes politiques et des fonctionnaires, qui exercent une influence considérable sur le marché.

LONDRES, 4 juilet \$

## Affecté par la hausse des taux

L'annonce d'une hausse d'un demi-point des taux d'intérêt en Grande-Bretagne, lundi en début d'après-midi, a fortement accentué le recul des valeurs au Stock Exchange. L'indice FT, après avoir perdu près de 10 points, terminait en repli de 6,8 points (0,45 %), à 1 478,3. Dès le début de la journée, le marché s'orientait à la baisse, les investisseurs craignant un regain de tension dans le Golfe à la suite de la destruction de l'Airbus iranien par la flotte américaine. De plus, les transactions se faisaient à un rythme modéré, les intervenants éricains étant abscuts en raison des fêtes de l'Indépendance.

Dans ces conditions, on notait parmi les titres en baisse, ceux des secteurs pétroliers, bancaires et industriels. Dans le domaine de la nique Beazer ont progressé après que ce groupe eut confirmé la vente pour 1,7 milliard de dollars (10,4 milliards de francs) des activités chimie de la société américaine Koppers, dont il a pris le contrôle voici un mois (le Monde du 3 juin).

## PARIS, Sjuillet 1 Nouvelle avance

Encora une borne séance mardi
rue Vivienne. Pour la cinquième
séance consécutive, la hausse a été
su rendez-vous, une hausse tranquille mais bien charpentée avec des
têtes d'affiche de poids comma
CGE, Suez, Saint-Gobain, Michelin,
Paugeot, Paribas, L'Air liquide. la
Société générale.

L'intérêt des investis une nouvelle fois concentré sur LVMH. A 13 haures déjà, l'équiva-lent d'environ 1,4 % du capital avait lent d'environ 1,4 % du capital avait changé de mains. L'action Nauigation mòte, aussi, qui figure dans la liste des c opéables 3, a été activement recherchée de même que Havas. Braf, de fill en aiguille, à 14 h 30, 1'indicateur instantané empgistrait une nouvelle avance de 0,51 %, se retrouvant ainsi à moins de 2 % de son niveau du 16 octobre 1987, c'est-à-dire avent le krach.

Le franchire-t-il ? Les profession-

La franchira-t-il ? Les profession-nels, ils sont nombreux, font preuve de confiance. Les plus optimistes voient l'indice CAC atteindre 400 au cours de l'été. Les plus prudents pensient qu'il pourrait s'élever à 375/380, ce qui, par rapport au niveau actuel, représente de 4 % à 5 % de hausse. La raison de cet engouement pour les valeurs fran-caises ? Les bonnes prévisions éco-nomiques des différents organismes spécialisés maintenant de GAMA (Groupement d'analyses macro-(Groupement d'analyses macro-économiques), qui infirment les uns agrès les autres les noirs pronostes de récession et d'inflation faits par les nouvelles pythies nées du krach. C'est l'argument soutenu mainte-nant par des spécialistes. D'où l'apparente indifférence générale au ment des taux d'intérêt en Europe.

La Bourse de Paris a quand même té prudents ce mardi. Tout le monde attend, en fait, la réaction de Wall Street à l'affaire de l'Airbus iranien, abattu par méprise par un navire de guerre américain. La société britannique Home Life rachète, à 309 F pièce, la majonté du capital de Merlin Immobilier à la banque La Hénin.

Côté obligations et MATIF, la ten-dence a été à l'affritement.

## TOKYO, Sjuilet 1

## Redressement

Après trois nouvelles séances de baisse, le marché de Tokyo s'est sensiblement redressé mardi. Amorcé dès l'ouverture, le mouvement s'est poursuivi durant toute la séance en s'accélérant. En fin de hausse de 134,44 points. A la clôture, il avait porté son avance à 216,78 points, pour s'établir à

Le reflux du dollar semble avoir un peu rassuré les opérateurs. C'est du moins l'avis formulé par un cambiste de Yamaichi Securities. Qua-tre compartiments ont été la cible des acheteurs : la construction navale, les communications, la sidé-rurgie et le matériel électrique. L'activité a cependant été modérée.

| VALEURS             | Coors du<br>4 juillet | Cours du<br>5 juillet |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Akali               | 698                   | 700                   |
| Brickmenove         | 1 310                 | 1 290                 |
| Cango               | 1 230                 | 1 260                 |
| Fuji Bank           | 3 180                 | 3 160                 |
| Honda Motors        | 1 570                 | 1 670                 |
| Mataushita Electric | 2 480                 | 2 530                 |
| Historical Heavy    | 863                   | 934                   |
| Sony Corp           | 5 200                 | 5 200                 |
| Toyota Motors       | 2 290                 | 2300                  |

## **FAITS ET RÉSULTATS**

• Forte progression du titre LVMH. ~ Près de 2 % du capital (2!! 816 titres) de LVMH (Louis Vnitton-Moët-Hennessy) ont changé de mains le lundi 4 juillet, entralnant une forte hausse des cours de l'action, qui clèturait à son niveau record de 2 865 F. La son invesar record de 2565 F. La hausse aura été de 15 % en deux semaines. Elle provoque surtout de nombreuses interrogations sur l'identité du ou des éventuels acquéreurs. La Financière Agache, que préside M. Bernard Arnault, dont le nom est cité parmit d'antres comme Guinness, démen-tait toutes rumears d'OPA, ne contestant cependant pas la pos-session de tirres par son groupe. La Financière Agache possède Dior Haute Couture et pourrait ne pas être indifférente aux Parfums Dior, propriété de LVMH. Il sem-Dior, propriété de LVMH. Il sem-ble de plus que M. Armant sou-haiterait une place au conseil d'administration du groupe. Au siège de LVMH, on se contemnit de préciser, lundi 4 juillet, que personne ne a'est déclaré auprès du groupe comme détenant plus de 1% du capital, nouvean seul à partir duquel tout actionnaire est obligé de se déclarer.

 Hertie: premier bénéfice depais dix ans. – Le groupe de distribution ouest-allemand Hertie est sorti du rouge en 1987, pour la première fois en dix aus. Il prémière fois en dix ans. Il amonce un bénéfice consolidé de 4,2 millions de deutschemarks (contre une perte de 44 millions de deutschemarks pour 1986). «L'exercice 1988 sera également positif, mais les profits resteront modertes, d'importantes dépenses de restructuration devant encore être comptabilisées sur cet exerclos », a précisé M. Juergen Krue ger, le président de groupe. La dette comulée atteint toujours 115 millions de deutschemarks. En 1988, Hertie dépassera les 6 mil-liards de deutschemarks de chiffre d'affaires (contre 5,6 milliards de deutschemarks en 1987). Pour le premier semestre 1988, les ventes ont progressé de 2,6 %, pour atteindre 2,7 milliards de deuts-

• Le néertandais Akzo reprend la firme espagnole Proco-lor. – Le groupe chimique et pharmaceutique néerlandais Akzo va reprendre la totalité de la firme espagnole Procolor. Depuis 1986, Akzo possède déjà 50 % des actions de Procolor, premier fabri-cant de couleurs et de laques en Espagne. Lorsque Procolor sera filiale à 100 % de Akzo, ses activités seront intégrées dans la divi-sion « enduits » de Akzo et la firme de Barcelone aura ainsi accès à la technologie et aux capa-cités de recherche du groupe néer-

 La maison de conture Madame Grès vendus aux Japo-unis. – Le groupe français Esterel Madame Gres au japonais Yogi Shishu, pour 10 millions de francs. M. Bernard Tapic, qui avait acquis la marque entre 1984 et 1986 avant de la revendre à Esterel, vend, pour sa part, les accessoires de Madame Grès qu'il avait conservés. Yogi Shishu est déjà licencié de Madame Grès pour le Japon senie la marque a été Japon, seule la marque a été rachetée. Les trente employés de l'entreprise ont été licenciés il y a

## PARIS:

| Second marché (nélection)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cours<br>pric.                                                                                                                                                                                                | Denier<br>cours                                                                                                                                                | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cours<br>pric.                                                                                                                                                                                                                         | Duthier<br>cours                                                                                     |  |
| AGP.SA Angari & Austria BAC. B. Demochy & Austri BAC. B. Demochy & Austri BLP Borne Bollof Technologue Bollof Technologue Cabaran Cabaran Cabaran Card CAL-da-Fr. [CCL] CAL-CA-Fr. [CCL] CATC. CDJME C. Egipl. Bird. CEGLP. CEGLP. CEGLP. CEGLP. CEGLP. CEGLP. CEGLP. CEGLP. CEGLP. CONSTRUM | 300<br>528<br>275<br>430<br>348<br>530<br><br>398<br>1050<br>1460<br>787<br>541<br>7030<br><br>128<br>900<br>310<br>648<br><br>1410<br>696<br>528<br><br>1411<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>10 | 286 80 c 571 220 430 358 570 474 10 410 910 1050 1470 780 550 1050 273 134 20 918 306 50 845 170 1450 728 530 50 647 195 10 d 4700 1050 620 960 132 30 d 24 86 | MZ  Int. Metal Sarvee  Le Concurrée Baces  Le gel lieu de man  Locarnic  Merin Immobilier  Metalurg, Meubre  Microsoph baces  Microsoph baces  Microsoph  Microsoph | 146<br>317<br>253<br>271 50<br>250<br>271 50<br>250<br>214 50<br>126<br>575<br>231 10<br>680<br>320<br>96 50<br>507<br>320<br>174<br>351<br>1580<br>1400<br>281 50<br>281 50<br>150<br>281 30<br>282 30<br>284 40<br>159<br>400<br>337 | 148. 230 200 207 207 200 177 148 384 80 128 80 576 222 720 205 90 319 500 442 550 1285 176 281 9 362 |  |
| Finance                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 472<br>509<br>810<br>243                                                                                                                                                                                      | 465<br>460<br>817<br>244                                                                                                                                       | 14 BOURSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAP                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |  |

Marché des options négociables le 4 juillet 1988

JO- 13 LEMONDE

1828 F 11

DA .....

|                | PRIX      | OPTIONS   | D'ACHAT  | OPTIONS DE VEN |          |  |
|----------------|-----------|-----------|----------|----------------|----------|--|
| VALEURS        | exercice. | Septembre | Décembre | Septembre      | Décembre |  |
|                | CACICACE  | dernier   | dernier  | dernier        | dernier  |  |
| Accer          | 450       | 24,50     | -        | 1              | _        |  |
| CGE            | 240       | 70        | 71       | 2              | _        |  |
| Elf-Aquitaine  | 320       | 29        | 31,50    | 14,59          | -        |  |
| Lafarge-Coppie | 1 300     | 112       | _        | 47             | 69       |  |
| Michelia       | 220       | 20,59     | 31,50    | 18             | -        |  |
| M6€            | 1 400     | 135       | _        | 100            | -        |  |
| Paries         | 448       | 7,50      | 14       | 60             | 60       |  |
| Pergent        | 1 300     | 98        | 157      | 90             | 136      |  |
| Seint-Gobain   | 480       | 41        | 55       | 12             | -        |  |
| Thomson-CSF    | 290       | 21        | 26       | 13             | -        |  |

## MATIF

Notionnel 10 %. - Cotation en pourcentage du 4 juillet 1988 Nombre de contrats : 23 345

**ÉCHÉANCES COURS** Déc. 88 Mars 89 104,45 103,30 102,25

| Précédent       | 104,30   | 103         | 1,15             | 102,10  |  |  |
|-----------------|----------|-------------|------------------|---------|--|--|
|                 | Options  | sur notions | iel              |         |  |  |
| PRIX D'EXERCICE | OPTIONS  | D'ACHAT     | OPTIONS DE VENTE |         |  |  |
| TRIA D EXERCISE | Sept. 88 | D6c, 88     | Sept. 88         | Déc. 88 |  |  |
| 102             | 2,66     | 0,22        | 2,36             | 1,14    |  |  |

## **INDICES**

## Dollar: 6,1390 F 4

**CHANGES** 

Pour la première fois depuis plusieurs jours, le dollar a légère-ment reflué mardi 5 juillet sur toutes les places financières inter nstionales. Il a notamment coté 6,1390 F (contre 6,1450 F), Les cambistes attendaient la Bundes-bank, mais la banque centrale

ide ne s'est pas manifestée L'activité a été sssez importante. FRANCFORT 4 juillet 5 juillet Dollar (en DM) .. 1,8276 1,8199 TOKYO 4 juillet 5 juillet Dollar (en yeas) . , 134,25 134,28 MARCHÉ MONÉTAIRE (effets privés)

Paris (5 juillet). . . . 73/1671/4% Mew-York (4 juillet). . . . . Cos

PARIS (INSEE, base 100 : 31 dec. 1987) 1º juillet 4 juillet Valeurs françaises . 125,1 125,9 Valeurs étrangères . 115 115,2

C\* des agests de change (Base 100 : 31 déc. 1981) Indice général . . . 358,70 36 **NEW-YORK** (Indice Dow Jones)

**BOURSES** 

Industrielles .... 2131,58 LONDRES (Indice - Financial Times - ) Industrielles .... 1485,18 1478,36 Mines d'or .... 298,40 Fonds d'Etat ... 87,82 213.10

TOKYO Nikker Dow Joses .... 27369,39 Indice général ... 2148,25

## LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

|      | COURS DU JOUR                                              |                                                            | UN MOIS                                   |                                         |                 | DEUX MOIS |                                        |      | SIX MORE                               |      |                                        |       |                                  |
|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------------------|------|----------------------------------------|------|----------------------------------------|-------|----------------------------------|
|      | + bas                                                      | + hout                                                     | Rep.                                      | + 044 (                                 | lip. –          | R         | <b>p.</b> +                            | ou d | бр. –                                  | R    | p. +                                   | ou di | p. –                             |
| S EU | 6,1328<br>5,0170<br>4,5537                                 | 6,1346<br>5,9233<br>4,5593                                 | - 4<br>- 12<br>+ 10                       |                                         | 25<br>86<br>127 | =         | 70<br>210<br>206                       | -+   | 45<br>172<br>239                       | =    | 195<br>615<br>569                      | - :   | 115<br>505<br>649                |
| DM   | 3,3688<br>2,9857<br>16,0854<br>4,9521<br>4,4790<br>10,3571 | 3,3719<br>2,9886<br>16,1017<br>4,9568<br>4,4845<br>10,3683 | + 7<br>+ 7<br>+ 8<br>+ 12<br>- 12<br>- 25 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + |                 | +++       | 150<br>135<br>199<br>259<br>242<br>521 | ++++ | 173<br>153<br>324<br>276<br>192<br>454 | ++++ | 442<br>363<br>565<br>711<br>756<br>562 | ++++  | 507<br>415<br>927<br>79-4<br>660 |

## TAUX DES EUROMONNAIES

|                                                                                                                                                                                                                                                                    | TON DEC                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \$\begin{align*} \$\text{SE-U} & & 7 \ 5/8 \\ \$\text{DM} & & 4 \\ \$\text{Placin} & & 3 \ 7/8 \\ \$\text{F.S.} & (100) & 5 \ 7/8 \\ \$\text{F.S.} & & 3 \\ \$\text{L} & (1000) & 9 \ 1/8 \\ \$\text{E.} & & 9 \ 1/8 \\ \$\text{F. franc.} & 7 \ 1/16 \end{align*} | 7 7/8 7 5/8<br>4 1/4 4 3/16<br>4 3/8 4 1/8<br>6 3/8 6 5/16<br>3 1/2 3 7/16<br>9 7/8 10<br>9 3/8 9 13/16<br>7 5/16 7 3/16 | 7 3/4 7 11/16<br>4 5/16 4 1/4<br>4 1/4 4 1/4<br>6 5/8 6 5/16<br>3 9/16 3 9/16<br>10 3/8 10 1/8<br>9 15/16 10 1/8<br>7 7/16 7 5/16 | 7 13/16 7 7/8 8 4 3/8 4 9/16 4 11/16 4 3/8 4 11/16 4 13/16 6 5/8 6 7/16 6 3/4 3 11/16 3 3/4 3 7/8 10 1/2 10 5/8 10 7/8 10 5/16 10 3/8 10 1/2 7 9/16 7 11/16 7 13/16 |

Ces cours pratiqués sur le marché interbancaire des devises nous sont indiqués en fin de matinée par une grande banque de la piace.

6 🗮 

Comptant

\*\*\*\*\* \*\*\*\* \$6.231E4.26

1

\*

- 40, h

....

## Marchés financiers

| PARIS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Marchés financiers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| econd marché (Malaction)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BOURSE DU 5 JUILLET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sum Contain VALEURS Cours Date Cours Date Cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Compan VALEURS Costs prickl. c |
| ### 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Section   Control   Cont   |
| 3/40 3450 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 255 Compt. Mod. # 887 700 707 707 707 707 707 7085 285 285 285 285 285 285 285 285 285 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 100   71   2   14.50   15   14.50   15   15   15   15   15   15   15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Comptant (salisaction) SICAV (salisaction) 4/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7,900 14 40 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 1,1900 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALEURS % du coupon VALEURS Cours préc. Demier cours VALEURS Cours préc. Demier cours VALEURS Emission Frais incl. net VALEURS Emiss |
| BCHEANCES  BOLIN DIE IN MANUELLE BOLIS 102.9  DOTTONS D'ACHAT OFFICINS PRINTS  BOLIS DE IN SECURITARIO  OFFICINS D'ACHAT OFFICINS PRINTS  OFFICINS D'ACHAT OFFICINS PRINT | Column                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

que de l'ETA est arrêté à

4-5 Après la destruction de l'Airbus d'Iran Air par l'US

### 7 La loi d'amnistie à la commission des lois.

8 Le débat sur la Nouvelle

POLITIQUE

## Calédonie à l'Assemblés

## 9 Le communiqué officiel du

### SOCIÉTÉ

### 10 « Action directe » en cour d'appel.

 Les inscriptions à l'université dans la région pari-

8 SPORTS : les Internationaux de tennis de Grande-Bretagne ; le Tour de

### CULTURE

11 « Les années 50 » au Centre Georges-Pompidot - « Digressions », par Bernard Frank.

12 Atlantic City, de Louis Maile ; un entretien avec le réal 19 COMMUNICATION : remplacement de la

20 Le nouveaux axes du FMI. - Le Japon et les nouveaux pays industrialisés.

21 La poste est excédentaire en 1987. - Turbulences estivales à la

## CFDT.

22-23 Marchés financiers.

## SERVICES Annonces classées ..... 19

Mots croisés ...... 14

Radio-télévision . . . . . . 14

## TÉLÉMATIQUE

 Admissions aux grandes écoles, ESTP. . . ÉCOLES . L'info 24 h/24 . . FLASH 36-15 tapez LEMONDE

Tous les jeux du Monde ......EU · Les comgés du BAC . . BAC 36-15 tapez LM

1000

21.15

to the last of the

1 4 4 4 4 4 4

1.153.3

15-6

1.1322

Children Brown and

the harman

The state of the state of

151 E. S. S. S. S. L. L.

The state of the second

Congress of

. . .

### Pour calmer la surchauffe économique

## La Grande-Bretagne relève ses taux d'intérêt pour la cinquième fois en un mois

internationaux l'attendaient généra-lement, la Banque d'Angleterre a relevé, le lundi 4 juillet, d'un demipoint son taux directeur, le portant de 9.50 % à 10 %. Ce relèvement, le cinquième depuis le début juin, ramène le taux directeur de la banque à son niveau d'avant le krach du 19 octobre 1987. Après le krach, il était revenu à 7,50 %, la Banque d'Angleterre et le gouvernement s'efforçant ainsi de ralentir les entrées de capitaux en Grande-Bretagne, attirés par la prospérité britannique et les taux élevés pratiqués à Londres.

Cette prospérité a son revers, à savoir une surchausse généralisée de l'économie et une forte augmentation des salaires et du pouvoir d'achat, avec pour contrepartie une flambée de la consommation, dont l'effet a été désastreux pour les échanges extérieurs.

La semaine dernière, à l'annonce d'un déficit de 12 milliards de francs pour la balance des paiements du mois de mai, la Banque d'Angleterre avait déjà dû relever d'un demi-point son taux directeur, cela afin de soutenir la livre sterling, assez fortement attaquée. Elle poursuit dans cette voic, espérant à la fois réduire la surchauffe, éviter le

**BOURSE DE PARIS** 

Matinée du 5 juillet Légère hansse

La journée de mardi débutait

de manière identique à celle de la

veille. L'indicateur instantané

après avoir affiché une progression de 0.27 % à l'ouverture de la

séance atteignait + 0,48 % à

l'issue de la matinée. Toutefois, le

titre LVMH, qui avait été une des vedettes hundi, rentrait dans le

rang avec un gain de 1,92 %. Il

était loin derrière les principales

hausses comme Moulinex

(+ 9,1%), Midland Bank

(+ 6,1 %), Immeubles de la

Plaine Monceau (+ 5,5 %) et La

Redoute (+ 5,3 %). En baisse, on

notait La Compagnie Lebon (- 3,8 %), Esso (- 3,6 %) et

Le numéro du « Monde »

daté 5 juillet 1988 a été tiré à 518 894 exemplaires

**OUVERT EN AOUT** 

DE LA SIMPLE RETOUCHE AU PLUS BEAU VETEMENT

COSTUMES MESURE

à partir de 2 150 F PANTALONS 690 F VESTONS 1460 F

3 000 tissus Luxueuses draperies

anglaises
Fabrication traditionnelle

TAILLEURS, JUPES, MANTEAUX

PARDESSUS sur MESURE

UNFORMES ET INSIGNES MULTARES LEGRAND Tailleur

27, rue du 4-Septembre, Paris - Opéra Téléphone : 47-42-70-61. Du lundi au samedi de 10 h à 18 h.

avec la garantie d'un grand maître tailleur

UIF (- 3,6 %).

retour de l'inflation et empêcher la livre de rechuter, ce qui renchérirait les importations et contribuerait à la hausse des prix domestiques. A cette occasion, de nombreux experts mettent en cause les réductions d'impôts accordées par le gouvernement en mars dernier, jugées dangereuses.

Ils s'inquiètent également du manque de main-d'oeuvre qualifiée. qui constitue un goulot d'étranglement pour l'industrie. Ils prédisent enfin, qu'une nouvelle aggravation des déficits extérieurs pourrait conduire à une chute de la livre si les capitaux étrangers repartaient. Le relèvement de son taux directeur par la Banque d'Angleterre a légèrement raffermi les cours de la livre sterling, qui, à Francfort, sont passés de 3,0775 DM à 3,09 DM, après avoir atteint, au plus haut, 3,20 DM il y a deux mois.

L'événement du jour, sur les marchés des changes, a été le reflux du dollar sous l'effet de ventes bénéficiaires. A Tokyo, notamment, le bil-let vert, qui avait touché, lundi, 135,50 yens, au plus haut de l'année, est revenu à 134 yens, sans interventions apparentes de la Banque du Japon, Pourtant, les opérateurs estiment que le dollar est monté trop vite, trop tot et trop fort.

Le test effectué par le parquet

sacieries « roses » sur la bese

de Paris en engageant des pour-

suites judiciaires contre cinq

du délit de « publications

sur des occasions de débauche »

Dans son jugement rendu le

kındi 4 juillet, la dix-septième chambre correctionnelle de Paris,

présidée par Mme Jacqueline

aucun texte qui permette présen-

tement de sanctionner le direc-

teur d'un service télématique ».

avant d'ajouter : « Il n'appartient

pas aux juridictions pénales mais

au législateur ou aux pouvoirs

publics de pallier les insuffi-sances du système juridique mis

Si les messages échangés par

« roses » sont protégés par le

secret de la correspondance, le

parquet soutenait que les pseu-

donymes trop évocateurs figu-rant dans la liste des « bran-

chés » et les petites annonces

simple libertinage devalent tom-

ber sous le coup de la loi. Dans

cette intention, il avait cité direc-

tement, devant la dix-septième

chambre correctionnelle, les

directeurs de messageries intitu-

lées Zig et Zag, Néron, P.111,

PPX Projection et Ulla, pendant que la Fédération des familles de

France, la Confédération natio-

nale des associations familiales

catholiques et les unions dépar-

tementales des associations

familiales du Val-de-Marne, des

Yvelines et de Paris s'étaient

ssant largement le cadre du

les utilisateurs des message

Clavery, constate qu'il « n'existe

s'est révélé négatif (le Monde du

Messageries « roses »

et vide juridique

## Une décision de M. Robert Chapuis

## Arrêt de la privatisation de l'Agence nationale pour le développement de l'éducation permanente

Engagé depuis plusieurs mois, le processus de privatisation de l'ADEP - Agence nationale pour le développement de l'éducation permanente - a été interrompu M. Robert chapuis, secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique. En l'attente des conclusions d'une mission d'étude, confiée à l'inspection générale de l'administration, et qui devrait être remise à la mi-juillet, il a été décidé de - suspendre » la démarche entreprise. Des moyens financiers ont également été dégagés, en urgence, afin que l'ADEP puisse poursuivre ses acti-vités dans les mois qui viennent.

II y a plus de dix-huit mois, M= Nicole Catala, alors secrétaire d'Etat chargée de la formation professionnelle, avait annoncé son projet de transformer l'ADEP, établissement public à caractère industriel et commercial, en société d'économie mixte. Progressivement, elle avait réduit les subventions versées à cet organisme chargé de mener des études ou d'entreprendre l'évaluation des dispositifs de formation, tant pour le compte de l'éducation nationale que pour la délégation à la formation professionnelle, les régions et même les entreprises. Son

Dans son jugement, le tribunal observe que les pseudonymes

attirant l'attention sur des occa-

sions de débauche, ce terme

devant être compris au sens de

qu'il « comprend l'inquiétude des

associations familiales, qui ne

peuvent pas rester indifférentes à

que l'infraction visée par le par-

quat n'est pas un delit de presse

et qu'en conséquence le direc-teur de la publication d'un ser-

vice télématique ne peut être

automatiquement tenu pour res-

l'occurrence, le tribunal, après

avoir longuement examiné les

possibilités de contrôle personnel

des directeurs, estime ou'elles

sont inexistantes pour les pseu-

donymes et, concernant les

petites annonces, qui peuvent

être validées ou rejetées par un

employé de la messageria,

déclare : « Il est évident que la

personne du dirigeant d'un ser-

vice télématique ne se superpose

pas à celle de l'opérateur de

pu être engagées en tant que

chefs d'entreprise, mais les

magistrats déclarent : « La ras-

ponsabilité du fait d'autrui néces-

site l'existence de dispositions législatives permettent de retenir

le dirigeant de l'entreprise. Elles sont multiples en droit du travail

et dans le secteur économique.

Mais îl n'existe aucun texte qui

permette présentement de sanc-tionner le directeur d'un service

télématique parce qu'on ne peut

lui prêter un acte personnel posi-tif dans une validation erronée

Leurs responsabilités auraient

Cependant, les juges relèvent

ce phénomène de société, »

objectif était d'amener l'ADEP à

Mais la modification du statut soumise au Conseil d'Etat. n'était pas encore intervenue, et l'avenir professionnel ou économique de l'ADEP se trouvait de plus en plus compromis par l'incertitude créée. Des licenciements étaient intervenus, les effectifs réduits d'un tiers en un an, et les perspectives deve-naient de plus en plus aléatoires.

Prenant commissance du dossier, M. Chapuis a donc du arrêter plusieurs mesures de sauvegarde. Il affirme, dans un communiqué, que existence même [...] risquait d'être remise en cause du fait de cette carence politique grave ». Grâce à ce répit, il devrait être possible de préciser les modalités d'exercice de la mission confiée à 'ADEP. « Il apparait indispensable en effet de disposer d'outils performants pour mener à bien la politique ambitieuse dont notre pays a besoin dans le domaine de la formation professionnelle et de l'éducapermanente ., fait remarquer M. Chapuis à ce propos.

## Six skinheads condamnés à Rouen

## L'idéologie banalisée de voyous ordinaires

Le tribunal correctionnel de Rouen a condamné, le 4 juillet, à des peines de prison ferme six des treize skin-heads qui comparaissalent pour des violences commises à Rouen durant la nuit du 27 au 28 mai. Pascal Duboczge, vingt et un ans. a été condamné à huit mois de prison ferme, Rabia Redounne, dix-neuf ans, à etc concanné à nut mois de prison ferme, Rabia Redounne, dix-neuf ans, à six mois ferme, Jean-Claude Nicolas, dix-neuf ans, à cinq mois ferme, Rudy Loga, vingt-trois ans, à cinq mois dont trois avec sursis, Stéphane Blin, vingt-cinq ans, à cinq mois dont trois avec sursis, et Patrick Minot, vingt-cinq ans, à deux mois ferme. En détention provisoire, ils sont retournes en prison lundi soir. Pour les sept autres, le sursis ou la détention provisoire out convert la totalité de la peine pronoucée.

La Ligue des droits de l'homme et le MRAP n'out pas été recus dans leur constitution de partie civile, le délit raciste n'ayant pas été établi selon le tribunal. Cette décision a provoqué un vif mécontentement parmi les militants antiracistes présents à l'audience.

Les treize jeunes gens, pour la plu-part originaires du nord de la France, étaient prévenus des chess de coups et blessures volontaires et de port d'armes de sixième catégorie. Dans un fourgon loué, de passage à Rouen, lieu de rendez-vous entre Lille et Brest, où ils auraient du assister à un concert rock, ils avaient délibérément agressé le 28 mai, vers 0 h 15. Jean-Luc Haize, un courant qui ne suscite que mépris chez les skin-heads. A la vue de Jean-

un jeune appelé du contingent - cou-Luc Haize, un skinhead avertit ses copains: « Il ne faut pas laisser passer ca. » Le malheureux garde encore sur le crâne les traces du délire de ses

## Sur ordre de la chancellerie

## Fin de l'isolement pour les détenus « politiques »

Au couts d'une réunion tenue le lundi 4 juillet au ministère de la s'appliquerait à une trentaine de justice, les directeurs de prison de détenus. En réalité, on chissre, la région parisienne ont reçu l'ordre de mettre sin à l'isolement des détenus - prévenus et condamnés - pour faits de terrorisme. Formellement exclus de la loi d'ampistie – contrairement à 1981, - ces détenus réclament depuis des mois leur regroupement et la fin de l'isolement. Le point culminant de leur mouvement avait eu lieu au cours du procès des militants d'Action directe en février dernier.

Le ministère de la justice a ordonné la « banalisation » de leur détention. Cette décision est exécutoire depuis le mardi 5 juillet au matin. Les détenus concernés notamment Basques, Corses, Guadeloupéens et membres d'Action directe – pourront être à deux dans une cellule.

La mesure, selon la chancellerie. deux cents les « politiques » isolés en quartier de détention normale (et non en quartier d'isolement) qui pourraient être concernés par cette mesure.

A la chancellerie, on explique cette décision - qui suscite déjà des remous parmi les personnels pénitentiaires - par un besoin d'apaisement une • mise à plat • et le souci d'offrir • une nouvelle donne -. Ces mesures seront immanquablement rapportées en cas de troubles. Elles ont été prises alors que depuis plusieurs semaines - sans incident concret - l'agitation des « politiques » ne cessait d'inquiéter les responsables pénitentiaires, soncieux d'éviter, au cours de l'été, un risque de conta-

Ag. L.

## « Les dessous financiers de la formule 1 »

## La Cour de cassation annule un arrêt favorable à M. Balestre

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a annuié, le 29 juin, l'arrêt de la 1<sup>th</sup> chambre de la cour d'appel de Paris, qui, le 27 octobre 1986, avait condamné M. Jean-Pierre Dubreuil, auteur du livre Des bolides en or : les dessous financiers de la formule I et la société Lieu commun, éditrice de l'ouvrage, à verser solidairement 100 000 F de dommages et intérêts à M. Jean-Marie Balestre, président, notamment, de la Fédération internationale du sport automobile (FISA), pour diffamation.

La Cour suprême fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté du débat des éléments de preuve offerts par les défendeurs, les juges ne pou-vant s'opposer « à l'administration de la preuve de faits justificatifs de nature à combattre la présomption

de mauvaise foi ». En l'espèce, l'arrêt de cassation rappelle que M. Balestre estimait diffamatoire, e certains passages, notam-ment des imputations relatives à ses activités pendant la seconde guerre mondiale ». Mais, ajoute-t-il, en écartant des débats des pièces que M. Dubreuil et les éditions Lieu commun entendaient y verser afin de prouver leur bonne foi, au motif que ces documents seraient de nature à apporter la preuve de faits vieux de plus de dix ans, preuve inadmissible en raison de l'ancienneté de ces faits, la cour d'appel a privé l'auteur et l'éditeur d'un moyen de nature à établir leur

L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Douai.

ROUEN

de notre correspondant

çais d'origine maghrébine, devant son bar, à Sotteville-lès-Rouen, avec sur frère et un client, M. Gérard Gugnet. Martiniquais, CRS au repos. Les skin heads s'arrêtèrent donc pour - se colleter avec les Arabes », ce qui valut à M. Gagnet trente-deux points de suture. Une heure plus tard, une bagarre éclatait au sein du groupe, dont était victime - Boite à lait -. Les dépositions des jeunes gens après leur interpellation n'avaient laissé planer aucune équivoque. Nous voulons une France propre : avaient-ils expliqué aux policiers de Rouen qui avaient souligné devant la

Coux-ci ont fourni un récit sans

euphémisme de la seconde agression

commise qualques minutes plus tard.

L'un d'eux, un mineur surnommé

- Boite à lait -, aperçut, vers 2 heures du matin, M. Hocine Haili, un Fran-

presse que « ces actes de violence reposalent sur une idéologie qui ne laissait aucun doute ». Pour l'avocat de la Ligne des droits de l'honnne, M. Philippe Lescene, il s'agissait d'« une « affaire exemplaire posant le problème du racisme affiché, collectif, dont l'objet consiste à

passer à taboc des gens parce qu'ils sont différents, new wave ou nègres ». Reconnaître le préjudice de la igue des droits de l'homme dans cette assaire, c'était aussi, pour Mª Lescene, « avoir un dialogue avec ces jeunes que la réflexion s'installe dans les esprits ». Me Gilbert Collard, au nom du MRAP, a renchéri, se demandant si les violences commises ne baignent pas dans un rocisme ambiant, imprégnant ».

Les avocats des skinheads ont préféré minimiser les faits reprochés, et parler de *« jeunesse* » et d'ivresse, refusant la version de l'agression raciste pour rejeter la responsabilité de l'- affaire - sur la presse. Ou, comme Mr Pierre Criqui, préférant renvoyer les accusateurs aux paroles des chan-

Les trois magistrats du tribunal correctionnel de Rouen ont eux, jugé que, pendant la nuit du 27 au 28 mai, trois personnes avaient été victimes de vovous ordinaires.

ETIENNE BANZET.

### Les Etats-Unis organiseront la Coupe du monde de football en 1994

Les considérations économiques relatives à une compétition de cinq semaines qui réunira vingt-quatre équipes, ont sans doute fortement influencé la décision des vingt et un membres du comité exécutif de la Fédération internationale de football-association (FIFA) appelés à choisir, le lundi 4 juil-let, entre les Etats-Unis, le Maroc et le Brésil. En fait, seul le Maroc pouvait espérer barrer la route aux Américains, mais ces derniers, forts de l'expérience acquise à l'occasion des Jeux olympiques de Los Angeles dans les domaines des transports, des télécommunications de la presse et de la sécurité, l'ont emporté per dix voix contre sept au Maroc et deux au Brésil.

Pour la première fois depuis sa création, en 1930, la Coupe du monde de football sera donc organisée dans un pays autre Qu'européen ou sud-américain. Les Américains espèrent trouver dans cette manifestation un tremplin pour le développement de ce sport, qui n'arrive pas à trouver une dimension nationale sur leur territoire, où il est fortement concurrencé par le football américain et le basket-ball, sans parler du base-ball. Pour la FIFA. cela pourrait lui permettre d'étendre enfin sa zone d'influence au Nouveau Continent.

CDEFGH

MON ROYAUME **POUR CE PRIX-LÀ!** 



14 900 F HT

ÉCHANGE de votre Macintosh Plus pour un Macintosh SE disque dur 20 Mo interne



La micro sans frontières ■ 26. rue du Renard Paris 4º ■ 42.72.26.26 ■ 64. av. du Prado Marseille 6° ■ 91.37.25.03

**JEUX** 36.15 LEMONDE

LAISSEZ-VOUS PRENDRE AU JEU

·TOUS LES JEUX DU MONDE

Yams - La banque - Le billard américain

La tour de Hanoï - La bataille navale



Le quarante